# ÉLÉMENS DE GÉOMÉTRIE

POPULAIRE.



### AVIS DE L'ÉDITEUR:

Tout exemplaire de cet ouvrage non revêtu de ma griffe, sera réputé contrefait.

Comula

IMPRIMERTE A. FRANÇOIS ET COMPAGNIE,

6h4709

## ÉLÉMENS

DE

# GÉOMÉTRIE POPULAIRE

L'USAGE

### DES PERSONNES DE DIVERSES PROFESSIONS

QUI, PAR GOUT OF PAR BEROIN, YELLENT, APPAROREN FACLEMENT AT IN MY DE TRAINER SEVENICHES FORDAMENTAL ES RECTEN MARE DE TOUTES.

SEINCES; OUTHE LES DÉMONSTALTIONS SOUVELLES QUE OUTHING CE LILVES, TALLES QUE CONTING LE LILVES, TALLES QUE CONTING LE DE CARRÉ DE LILVESTÉGIS.

ON ÉSTE SEPORCÉ D'UNITURE LES ANGLINOSS A LA PROPÉS DE TOUTES LES INTELLIBRES.

L'ouvrage est précédé d'un Vocabulaire qui contient l'étymologie et l'explication des Mots techniques usités dans les Traités élémentaires de Géométrie.

### PAR A. TEYSSEDRE,

UNGUR DE PLUSIEURS OUTRÉGES SCHENTIFLOURS



### PARIS,

### CHEZ CORNALE, IMPRIMEUR-EDITEUR

RUE DU PETIT-CARREAU, 3

. 184



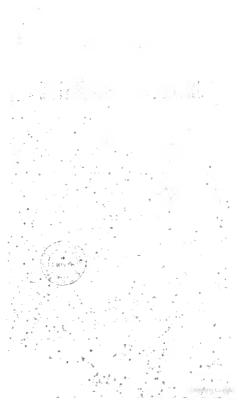

## PRÉFACE.

Les mathématiques sont la première de toutes les sciences; basées sur des principes vrais, invrafables, les temps, les révolutions physiques ou politiques, les caprices des hommes, sont impuissans pour leur faire subir la moindre altération, le plus léger changement; cette science, en un mot, la seule véritablement digne de ce nom, est comme une émanation de la sablime intelligence qui a bien voulu en révêler les secrets à ses créatures.

Parmi les diverses branches dont se composent les mathématiques, celle du calcul simple est la plus répandue, par la raison qu'elle est la plus usuelle; et, toutéfois, il est peu de gens qui la possèdent à fond: les bons arithméticiens ne sont pas très communs.

Les géomètres sont bien plus rares encore, et, cependant la science qui contient des méthodes infaillibles pour se rendre up compte exact de l'étendue des surfaces, du volume des carps, qui fournit les moyens d'apprécier le poids des masses les plus énormes, même cetui des sphères qui circulent dans les espaces clestes, qui enseigne à mesurer les distances inaccessibles.... la géométrie n'est-telle pas la plus attrayante de toutes les connaissances humaines?

Considérée sous le rapport des arts que nécessitent les besoins

et la jouissance de la vie, la science de l'étendue renferme implicitement les théories du plus grand nombre ; pour être macon, charpentier, serrurier, tailleur de pierre, mécanicien, arpenteur, menuisier, tourneur, il faut posséder par justinct, par pratique ou par théorie, au moins les principes de la géométrie élémentaire. C'est ce qu'on a si bien compris dans ces derniers temps, que de tous côtés on voit surgir des écoles de géométrie appliquée aux arts; mais dans la plupart de ces écoles, on n'enseigne que les procédés de la science, sans les accompagner de démonstrations; de là vient que les jeunes gens qui sortent de ces écoles ne sont et ne peuvent être toute leur vie que des routiniers, incapables de faire un pas au delà des limites du peu de connaissances qu'ils ont acquises pour ainsi dire machinalement : si malheureusement il leur arrive de perdre le souvenir d'un procédé qu'ils ont appris et accepté en aveugles, il leur est impossible de le retrouver par la force du raisonnement, il faut qu'ils aient recours aux livres dans lesquels sont exposées sans discussion les diverses manières d'opérer.

Dans une autre classe de traités de géométrie, on pèche par unexcés contraire; les développemens et les preuves des théories y sont poussés jusqu'aux scrupules les plus minutieux, rien n'est accepté sans examen, pas même les vérités les plus évidentes, et, par exemple, on y prouve que le contour d'une figure qui en enveloppe une autre surpasse le contour de celle-ci. Ces ouvrages, au reste, sont très saxans, très bien faits, mais ils ne conviennent qu'aux personnes qui ont le loisir et les moyens de se livrer à de longues et profondes éfudes.

Les élémens que l'on offre ici au public sont destinés à tenir le milieu entre ces traités de l'ordre le plus élevé et les modestes petits livres où l'on se contente d'exposer purement et simplement certaines méthodes, certaines opérations pour arriver à tel on tel résultat.

Nos élémens de géomètrie populaire ont été rédigés avec toute la simplicité possible, dans l'intention de les rendre couformes au titre qu'on leur a donné. On n'y trouvera donc point de ces démonstrations savantes, minutieuses, renforcées de calculs longs : et fatigants; dans nos raisonnemens, nous nous sommes fait aussi populaire, aussi vulgaire que possible; il nous arrive souvent de conclure la vérité d'une proposition d'après la simple inspection d'une figure : de ce nombre est le théorème que la somme des trois angles d'un triangle équivaut à celle de deux angles droits: il en est semblablement de la démonstration du carré de l'hypoténuse, il ne faut que regarder attentivement la figure pendant quelques minutes pour être intimement convaincu des propriétés de ce théorème fondamental de la géométrie; dans la démonstration de la solidité de la pyramide, on a préféré la méthode de Sanderson comme beaucoup plus simple que celle qui se déduit de la trisection du prisme triangulaire.

Enfin, nous démontrons à l'aide de cartes à jouer, de cartous taillés couveriablement, que des parallélogrammes, des triangles de même base et de même hauteur, sont équivalens; que des prismes; des pyramides, des cônes qui ont même hauteur et des bases équivalentes, sont égaux en solidité....... Nous faisons un fréquent usage de la méthode des infiniment petits!... Quel est le mathématicien qui peut s'en dispenser quelque savant qu'il soit?

On fera bien de consulter le petit vocabulaire qui commence à la page viti. Le lecteur trouvera à la fin du volume un errata dans lequel on a signalé quelques fautes qui sont passées inaperçues dans le cours de l'impression.

Dimer o

### VOCABULAIRE

STENANT L'ÉTYMOLOGIE, LA DÉFINITION ET L'EXPLICATION DES MOTS TECH NIQUES USITÉS DANS LES TRAITÉS ÉLÉMENTAIRES DE GÉOMÈTRIE (1). .

Actrances, lat. acutus, pointa, | l'un de ses eôtés: telle est ou venant de acus, aiguille, et angulas, angle. Se dit d'un trian gle ou d'un polyèdre dont tous les angles sont aigus.

ADJACENT, lat. adjacens, de ad, anprès. jacens, couché: placé tont près. Une ligne est adiacente à deux angles lorsqu'elle forme à ses extrémités un des eôtés de ces angles : le côté AB (fig. 7) est adjacent aux angles A et B.

Azer, lat. acutus, pointa, wenant du grec akis, pointe; na angle linéaire ou plan est aigu quand il est moindre qu'un droit.

Ains, lat. area, planeher ou terrain uni sur lequel on bat le blé; ce mot est synonyme de surface.

Angue, do latin angulus, dérivé du grec angkulos, crochu, courbé; c'est l'espace compris entre deux plans qui se rencontrent : BAC (fig. 2) est un angle.

Apornème, gr. apo, loin. tithémi. amener. On appelle de ee nom centre d'un polygone régulier sur monstration.

(fig. 81).

Anc, lat. areas, d'arcere, écar ter, repousser,

Ce mot, primitivement, était le nom d'une arme de jet; par imitation, on a donné ce nom à une section quelconque de la circonférence du cercle,

ABÉTE, lat. arista, barbe ou pointe de l'éni du blé : on donne quelquefois ce nom aux côtes d'un polyèdre.

Axe, gr. axon, essieu. En mathématiques, c'est la ligne imaginaire sur laquelle un corps tel qu'ane pyramide, un cylindre, nu cone, une sphère est censé tonrner; l'axe passe toujoura par le centre du solide ; ses extrémités s'appellent poles.... l'axe du cercle est la perpendiculaire à son plan qui passe par son centre.

Axions, gr. axioma, dignité, autorité, d'axios, digne, estimable; axiome est une proposition digne la perpendiculaire abaissée du d'être reçue sans examen, sans do-

<sup>(1)</sup> Les étymologies de la plupart des mots lechniques dont les mathématiens fon usage sont grecques, mais il eit plusieurs de ces étymologies qui manquent de prérie sion; ainsi trapèze vient de tatrapeza, tâble à quatre pieds ; cette étymologie contiendrait tont aussi bien à une table rectangulaire dont la figure cependant ne serait point celle d'un trapère.

ehe, je suis appnyé sur. On dre qui enveloppe que sphère.... donne ce nom an côté d'un polygone sur lequel il est cense se tenir debont, on a la face d'un cylindre, d'un cône sur laquelle il est assis.

CALOTTE, fat, ealantica, coiffnre sans rebords; partio de la surface

de la sphère bornée par un eerele. Capable, fat. capax, qui a la même signification : venant de capere, prendre, contenir; faire un angle capable d'un arc donné, c'est à-dire tracer un angle dont l'ouverture puisse comprendre cet arc.

Capacita, lat. capacitas, venant de capere, prendre, contenir la expacité est donc la faculté de ouvoir recevoir, contenir telle ou telle chose ....

CENTRE. gr. kentron, un point, dérivé de kenteo, je pique; point imagiuaire qui marque le milien d'nn cercle, d'un polygone, d'un polyèdre, d'nne sphère.

CERELE, lat, circulus , diminutif de circus, pris du grec kirkos, tonr, contonr, cercle; figure limitée par une ligne courbe fermée dont tous les points sont également éloignés d'un autre point qu'on appelle le centre (fig. 1).

CHACUN A CHACUN, se dit des côtês de denx polygones qui sout semblablement places dans l'une et dans l'autre figure ; on dit, dans le même sens, que les faces de deux polyèdres sont semblables, égales chaeune à chaenne.

Canconvenence, lat. eireum , autour, ferens, qui porte, de ferre, porter; ligue qui enferme un cerele..., Ce mot est synouyme de perimetre, contour ....

Gasconscart, lat. circum, autour, scriptus, écrit, tracé, de scribere,

Base, gr. basis, de baino, je mar-l'entoure un cercle, ou d'un polyè COLONNE, gr. kotón, os de la

jambe ; se dit de l'ensemble d'un certain nombre de lettres, de chiffres, de prismes... placés régulièrement les uns an-dessus des au-

COMMENSURABLES, lat. cum, avec, mensura, mesure; qui ont ou qui penvent avoir me commune mesure.

Concave, du dialecte grec éoli- " que, chavos, vide. Ce mot, dans notre langue, est synonyme de creux.

Côns, gr. kônos, pyramide dout la base est un cercle et qui se termine en pointe; nu éteignoir représente un cone.

Conoide, gr. kônos, cône, cidos, forme; solide qui resemble plus on moins à un cône.

CONTACT. lat. contactus signie fiant la même chose, de cum, avec, tactus , attouchement , venaut de tangere, toucher; le point ou deux cylindres, deux sphères se touchent.

Convexe, lat. canverus, venant de convehere, réquir, amonceler : il signifie le contraire de cancave : la surface d'une calotte spliérique est couvexe; par extension, on donne ce nom à la surface latérale d'un cylindre, d'nn cône, d'nne pyramide.

Conos, lat. charda, venaut du grec chorde, intestin ; et de là corde de boyaux; et puis d'instrument de nusique; en géométrie, c'est le nom de la droite qui joint les extrémités d'un arc.

COROLLAIRE , lat. carollarium , conséquence que l'on tire d'une proposition qui vient d'être demontrée.

Cours , lat. corpus , ayant la cerire; se dit d'un polygone qui même ignification, est sonvent Côté, lat. costa , côte : nom de

chaeune des lignes qui forment le contour d'une figure : côté, pris dans un sens absolu, est le nom de la ligue qui mesure les deux dimensions d'un carré ou les trois dimensions d'un cube: dans les polyèdres, ce mot est synonyme d'aréte.

Coupen, gr. koptein, denxième aoriste de kôpein, signifiant la même chose.

Counse, lat. curves . venant du grec éolique kurpos, qui a la même signification ; ligne courbe qui ne pent s'appliquer en tons sens sur un plan; c'est le contraire de la droite.

Cagux, lat. scrobs, fosse.

Cens, gr. kubos, un dé à joner, polyedre composé de six carrés égaux : en arithmétique, le cube d'un nombre, c'est le produit de ce nombre multiplié deux fois par lui-même : 8 cst le eube de 2 =  $2 \times 2 \times 2$ 

Cycloinz, gr. kuklos, cercle, eidos, forme, figure qui approche plus ou moins de celle du cerele,

CYLINORE, gr. kutindo, je roule; volume décrit par un rectangle qui tourne sur un de ses côtés ; la figure 110 représente un cylindre.

Décazone, gr. deka, dix, hedra, base, face : polyèdre de dix faces

Décagone, gr. deka, dix, génia, augle : polygoue de dix côtés,

Diagonale, gr. dia, par, à travers, et gónia, angle; ligne qui dans un polygone ou dans nn polyèdre joint les sommets des augles opposés nou adjaecnts ; BC (fig. 35) est nne diagonale,

Dismitras, gr. dia, à travers, metron, mesnre; ligne qui, tirée dans un cerele et passaut par le centre, se termine à la circonféreuce; le diamètre de la sphère, tant : deux figures sont équivalens

synonyme de solide, de volume, passe par son centre et se termine à sa surface.

> Dièbre, gr. dis, deux, hédra, base; angle dièdre, qui est formé par deux plans qui se rencontrent ou qui se conpeut

Donécaènez, gr. dodeka, douze, hedra, base; polyèdre à doute fa-Crs.

Dopécacone, gr. dodeka, douze, gónia, angle: polygone de donze angles et de douze côtés.

DROIT, DROITE, lat. directus, simifiant la même chose : angle droit dont les côtés (fig. 3) BC, DC sont perpendiculaires l'un sur

Pyramide, evlindre, cône droits, solides dont l'axe est perpendiculaire sur le milien de leur base : la figure 3 représente un cônc droit.

ELLIPSE, gr. elleipsis, défaut: du verbe leipo, je manque; cercle plus ou moius allongé. Ce mot est syuonyme d'ovale; l'ellipse a deux centres (foyers) et deux dia-

Ennéagone, gr. cnnéa, neuf. gônia, augle : polygone de neuf cô-

EQUATEUR, aquator, qui conpe en denx moitiés, fait d'aquare; cercle de la sphère dunt le plan passe par son centre et dont l'axe et les pôles sont les mêmes que ceux de la sphère.

Equiancia, lat. aques, égal, enralus, angle; polygone dont tous les angles sont égaux,

EQUIDISTANT, lat. æque, également, distans, éloigné de : qui est à égale distance de deux objets.

Equilatéral, aquus, égal, latus, côlé; polygone dont tous les côlés sont égaux.

EQUIVALENT , lat. aque , également, valens, valant; qui vaul autes quand elles sont égales en surface; un cercle, par exemple, peut être équivalent à un triangle ; deux polyèdres sont équivalents lorsqu'ils ont des solidités égales : il se peut donc qu'un cube soit équivalent à un cône, à une sphère,

Espace, lat, spatium, fait du grec colique spadion, mesure déterminée; étendne comprise entre des lignes ou des plans.

ETYMOLOGIE . gr. diumos . vrai. legos, mot ; vrai sens d'un mot,

Frècus, de l'allemand flits, qui a la même signification : partie du rayon du cerele comprise entre l'arc et la corde que ce rayon conpe cu deux parties égales : gG (fig. 81) est une flèche.

Fuseau, lat. fusus, broche sur laquelle ou roule le fil qu'on forme avec la guenouille : partie de la surface de la sobère comprise entre deux demi-grands cercles qui se coupent sur un diamètre commun : ABCD (fig. 125) est nu fuseau. Géométrie, gr. gé, terre, metron,

mesure.

HEPTARDRE, gr. hepta, sept, hsdra , base, face ; polyèdre de sept faces,

HEPTAGONE, gr. hepta, sept, gonia, angle; polygone de sept angles et de sept eôtés.

HEXAÈDEE, gr. ex, six, hedra, face; polyèdre de six faces.

HEXAGONE, gr. ex, six, gónia, augle; polygone de six angles. Homologge, gr. homos, sembla-

ble, logos, appellation ; se dit des côtés de deux figures semblables. lesquels sout opposés à des angles égaux dans l'une et l'autre figure.

Hyporenuse, gr. hupo, sous, teino, je tends; nom que l'ou doune au côté du triangle rectangle qui est opposé à l'angle droit : AC (fig. 14) est une hypotéquise.

Hypothèse, gr. hupo , sous , the sis, position. Ce mot équivant à celui de supposition.

Icosahone, gr. eikosi, vingt, hedra, siège, base; polyèdre de vingt faces.

INCOMMENSURABLES, lat. in, negatif, cam, avec, mensara, mesure ; qui n'ont poiut de mesure commuuc.

INSCRIT. lat. in . dans . seriptus. écrit, de scribers , écrire ; se dit d'une fignre qui est formée dans l'intérieur d'une antre et qui la

touche en certains points, INTERCEPTER, lat. inter, cutre, capere, prendre; se dit de deux ligues on de denx plaus qui compreuncut entre enx d'autres lignes, d'autres plans : ainsi l'ou dit que deux parallèles qui coupent une circonference interceptent cutre elles des ares égaux, nº 76.

INTERSECTION, lat. inter, entre, sectio, du verbe secure, couper ; se dit de lignes ou de plans qui se coupent réciproquement.

Invense, lat. inversus, participe passé de invertere, retourner, renverser en sens contraire; se dit de denx figures ou de deux polyèdres égaux qui sont placés en sens contraire : deux triangles égaux sout l'inverse l'un de l'autre lorsqu'ils sout opposés par leurs bases et que leura côtés homolognes out, des directions en sens contraire.

Isopénimierae, gr. isos, égal, peri, autour, métron, mesure ; figures dont les coutours sont équiva-

Isocèle, gr. isos, égal, skélos, jambe: se dit des triangles dont deux des trois côtés sont égaux.

LEMME, gr. lemma, de lébé. ie prends : exposition préliminaire d'une vérité pour arriver à la démoustration d'un théorème on à la solution d'un problème.

Voir page 2.

Losance, gr. loxos, oblique, et du lat. angulus, angle; parallélogramme équilateral dont deux angles sont aigns et les denx autres obtus (fig. 32).

MATHÉMATIQUES , gr. mathema , venant de manthano, j'apprends; la seience par excellence.

Oatus, lat. obtusus, émoussé. participe passé de obtundere, retrancher; se dit d'un angle plus grand qu'nn droit : tel est BCE (fig. 5).

Obtusangle, triangle qui à un angle obtus. Octahona, gr. októ, huit, hedra,

base; polyèdre qui a buit faces, Octogone, gr. okto, huit, gónia,

angle; polygone de huit angles et de huit eôtés.

Panallèle, gr. parallélos, de para, le long de, attêtos, l'un l'autre, également distans l'un de l'autre : deux tigues, deux plans sont parallèles lorsqu'ils ne peuvent jamais se reneontrer, quoique prolongés à l'infini : les lignes AB, CD... (fig. 24) sout parallèles.

PARALLÉLÉPIPÈDE, gr. parallélos, parallèle, spi, autour, pédion, plaine, pied; volume ou solide à six faces qui sont égales et parallèles deux à deux (fig. 97),

PARALLÉLOGBAMME, gr. parallélos, parallèle, gramma, ligne; figure de quatre côtés dont ceux qui sont opposés sont égaux et parallèles (fig. 31).

Pentakona, gr. pente, cinq, hedra, base ; polyèdre qui a ciuq fa-

Pentagone, gr. pente, einq, g6nia, angle: polygone de cinq augles et de cinq côtés.

Lienz, gr. linon, lin; fil de lin. | deka, dix, gónia, angle; polygone de quiuze côtés.

> Périmètre, gr. peri, autour, metron, mesure. Ce mot est synonyme de circonférence, de contour.

PERPENDICULATEE, lat, perpendicularis, de per, à travers, pendens, qui peud; une ligne est perpendiculaire sur une ligne on sur un plan lorsqu'elle ne penche d'auenn côté et qu'elle forme des angles droits sur cette ligne ou sur ce plan; on dit anssi qu'un plan est perpendiculaire à une ligne ou à nn autre plan.

PLAN, lat. pldnes, plat, uni, venant de planities, nne plaine. Lo plan est une surface sur laquelle appliquant une ligne droite en tont seas, cette ligne se confond avec le plan.

Point, lat. ponctum. Mathématignement parlant, le point n'a ni largeur, ni longnenr, ni épaisseur.

Pôle, gr. polein, tonrner; extrémités de l'axe d'un cercle, d'une sphère sur lesquelles cet axe est eensé tourner en même temps que le cerele ou la sphère.

Polyapaa, gr. polus, plusieurs, hedra, base, face; angle ou solide. composé de plusieurs plans. POLYGONE, gr. polus , plusienrs,

gónia angle; figure à plusieurs angles et à plusieurs côtés. Paisse, gr. prisma, de priro, je scie, je coupe: volume formé de deux polygones égaux et paralleles,

et de parallélogrammes rectangles ou obliques; A B GD,. (fig. 96) est nn prisme. Problème, gr. proballein, mettre en avant, proposer: ee met est

synonyme de question, demande. PROPORTIONNEL, lat. proportio,

mot à mot, partie pour partie; des Pentépicacone, gr. penté, ciuq, lignes, des surfaces,... sont proportionnelles quandil y a le même | on plan qui coupe d'autres lignes rapport entre la première et la seconde qu'entre celle-ci et la quatrième : c'est-à-dire que si la première est le tiers de la seconde, la troisième est le tiers de la quatrième.

Perssance. lat. potentia, signifiant la même chose; c'est le produit d'une quantité multipliée un certain nombre de fois par ellemême , soit A une certaine quantité, sa seconde paissance sera Λ' A × A , sa troisième puissance sera A3 = A × A × A...

Pyramide, gr. puramis, mot égyptien qui signifie le caveau du mort; c'est par imitation que les géomètres grecs appelèrent de ce nom les polyèdres qui ont pour base nn polygone, et dont les autres faces sont des triangles dont les plans passent par un même point: AFBC (fig. 94) est une pyramide.

OUADRILATERS , lat. quatuor , quatre, latus, lateris, côté; polygone de quatre côtés,

RAYON, do lat. radius, venant du gree rhabdos, petit bâton : généralement les rais d'une roue de voitures et à cause de la ressemblance, toute ligne tirée dans le cercle entre le centre et un point queleonque de la circonférence,

RECTANGLE, lat. rectus, droit, angulus , angle ; parallélogramme dont les quatre angles sont droits. Triangle rectangle, celui qui a un angle droit.

Scalène, gr. skalenos, boiteux: c'est le nom adjectif des triangles dont les trois côtés sont inégaux, Scholib, gr. scholion, note, de

scholé, loisir; remarque sur nne on plusieurs démonstrations qui precedent.

Sécante, lat. secans, coupant,

ou d'antres plans. Secreus, lat. sector, coupeur,

de secare, conper. Le seeteur eirculaire est une figure limitée par deux ravons et par l'arc compris entre ces rayons: le sectenr spherique est nne sorte de cône dont le sommet est au centre de la sphère, et qui a pour base nue

calotte. SEGMENT, lat. segmentum, fait de seems, couper, Le segment circulaire est la partie de la surface du cercle compris entre une corde et l'arc qu'elle soutend ; le segment pherique est la portion du solide de la sphère comprise entre les plans de denz cercles parallèles.

Sours, gree holes, senl, Tout ce qui a les trois dimensions et qui ne renferme pas de vide, ce mot est synonyme de volume.

Sounz, lat. somma, réunion de plusieurs choses de même espèce de sumere, prendre.

Sommer, lat. summitus, le hant d'une montagne; par extension on dit le sommet d'un augle, d'un triangle, d'nuc pyramide, d'un cône, pour indiquer le point le plus élevé d'un triangle... d'une pyramide au-dessus de la base. . .

Spuran, gr. sphaira, bonle, volume décrit par la demi-eirconférence d'un cercle qui fait nue revolution autour de son diamètre. La sphère est donc un solide dont tous les points de la surface sont à nne égale distance du centre.

Spuéroide, grec sphaira, sphère, et cidos, forme; solide dont la forme approche de celle de la sphère.

Suapace, lat. super, sur, facies, face: tout ce qui a largenr et longueur ; il y à plusieurs sortes de snrfaces; 1º la surface plane sur coupante, de secare, conper: ligne laquelle on peut appliquer nue ligne droite eu tout sens ; 2° la surface courbe dout le profil est une ligne pied, tetra peza, table à quatre courbe; 3º la surface polyédrale, formée d'un certain nombre de plans qui se reneontreut; cette surface preud aussi le nom de convexe, lequel convient aussi à la surface courbe.

STMÉTRIQUE, gree sun, avec, métron mesure, se dit de deux objets égans ou semblables qui sont places en seus contraire des deux côtés d'un autre objet; deux polyèdres ou deux triangles éganx qui sont formés l'un au-dessus de l'autre, audessous d'un plan, sont symétriques lorsdue lenrs bases se trouvent sur

ce même plan. TANGENTE, lat. tangens, qui touche, de tangere, toucher, ligne ou plan qui ne toucheut la circonfé rence d'un cerele ou la surface de la sphère. . . qu'en un point.

Tnéonème, gr. theôros, contemplateur; vérité qu'il fant démontrer; ce mot est synonyme de proposition.

Ternazone gr. tetra, quatre, hédra , base : polyèdre à quatre faces, c'est le plus simple de tous.

TRAPÈZE. gr. tetra, qualre, peza, pieds; polygone de quatre côtés dout deux sont parallèles.

TRIANGLE, gr. treis, trois, et du lat. angulus, un angle ; polygone de trois augles et de trois côlés ; il y en a de plusieurs espèces : le triangle rectangle qui a un angle drout, et les triangles aentangle d'équiangle, équilatéral; voir ces

TRIEDRE . gr. trees, trois, hedra, base, plan : angle formé par trois plans.

Taonqué, lat. truncus, partie d'un arbre dont on a retranche les branches. Pyramide ou cône dont on a retranché la pointe.

VOLUME, lat. volumen. de volvere, rouler, et par extension la grosseur d'un eorps; ee mot est synonyme de solide.

Zône, gr. zôné, ceinture; c'est la partie de la surface de la splière comprise entre deux cercles parallèles.

### EXPLICATION

### DE QUELQUES SIGNES ABRÉVIATIFS.

Pour tenir lieu de certaines expressions qui reviennent souvent dans les raisonnements, les mathématiciens sont convenus de faire usage des signes que voici:

+ tient lieu du mot plus, ou qui doit être ajouté avec : 5 + 3 signifie 5 plus 3 ou 8; A + B indique que la valeur ligne, angle... que représente B doit être ajoutée avec celle que représente A; + est le signe de l'addition.

— qui signifie moins est le signe de la soustraction : les expressions 13-5, D-C indiquent que 5 doit être retranché de 13, et que la valeur représentée par D doit être diminuée de celle que représente C.

o est le signe de la division, et signifie divide par, c'est-à-dire que, pour indiquer qu'un nombre ou une quantité quelconque doit être divisée par une autre, on écrit la première au-dessus de celle-ci, et on les sépare par un trait horizontal; ainsi, l'expression 17/2 tient lieu des mots

17 divisé par 3;  $\frac{A}{B}$  indique que la valeur dont A tient la place doit être divisée par celle que représente B.

= signifie égale, ou est égal à ; 7 = 7, lisez 7 égale 7; A = B signifie que la valeur de A est égale à celle de B. Le signe < signifie plus grand ou plus petit, suivant sa

position, relativement à deux quantités que l'on compare; son ouverture est toujours tournée vers celle que l'on considère comme la plus grande, ainsi :

A > B indique que la valeur de A est supérieure ou plus grande que celle de B; tout au contraire l'expression A < B signifie que la valeur de A est inférieure à celle de B.

Si l'un des facteurs de la multiplication était complexe, on le mettrait entre deux parenthèses, alors il serait considèré comme une seule quantité; si l'on avait B+C à multiplier par B, on écrirait  $(B+C) \times B$ ; on agrirait de la même manière si les deux facteurs étaient complexes; ainsi, devant multiplier A+B-C par D+F, on écrirait  $(A+B-C) \times (D+F)$ . Un nombre mis au-devant d'un equantité sert de multiplicateur à cette quantité; ainsi pour indiquer qu'une ligne AB doit être prise 3 fois, on écrit 3AB; et semblablement pour désigner les deux tiers de l'angle A, on écrit  $\frac{3}{2}A$ , ce qui est la même chose que  $\frac{2A}{3}$ .

Le carré d'une ligne AB se désigne par AB; son cube

par  $\Lambda B$ ; le signe V signifie qu'il faut extraire la racine de la quantité qui estau-dessous de sa branche horizontale, V;  $\Sigma$ ; est la racine carrée de  $\Sigma$  =  $\Sigma$ , V  $\Lambda$  est la racine carrée de la quantité représentée par  $\Lambda$ :

est la racine cubique de 125 = 5.

(Voir l'Arithmétique et le Vocabulaire, page vni.)

NOTA. Les nombres qui sont en tête des paragraphes sont les numéros d'ordre; les nombres compris entre parenthèses qui se trouvent dans l'intérient des lignes indiquent les numéros d'ordre que l'on peut consulter au besoin.

### ÉLÉMENS

### DE GÉOMÉTRIE.

### PREMIÈRE PARTIE.

#### DES LIGNES ET DE LEURS RAPPORTS.

 La science dont on donne iei les élémens est, diton, d'invention égyptienne; le Nil, inondant ce pays tous les ans, change, détruit les limites des propriétés que l'on est obligé de rétablir par des mesurages après la retraite des canx.

Quoi qu'il en soit, il est hien certain que les applicacations des théories de la géométrie ne se bornèrent point, même chez les peuples les plus aneiens, aux seules pratiques de l'arpentage: les maçons, les charpentiels, les tailleurs de pierre, furent, sans s'en douter, des géomètres qu'on pourrait dire inspirés; mais les opérations de l'arpentage, se faisant en grand, à ciel découvert, ceux qui les exécutérent les premiers passèrent, aux yeux d'un vulgaire ignorant et superstitieux, pour des hommes extraordinaires. Les menureur de champs eurent done l'honneur insigne d'imposer le nom de leur profession à la mère de toutes les sciences, La Séoürtrus.

2. Cette science a pour objet la mesure de l'espace que les corps occupent ou qu'ils peuvent occuper: car il

est possible de concevoir un espace limité, indépendamment de l'existence d'aucun corps; un dé à jouer, par exemple, occupe un certain espace dont on peut se faire une idée, tout en se figurant que le dé n'existe pas.

L'espace qu'un corps peut occuper a les trois di-

mensions, qui sont :

La longueur, la largeur, la profondeur ou l'épaisseur.

Il peut se rencontrer des corps tels qu'un dé à jouer, dont les trois dimensions soient égales entre elles; mais, dans le cas contraire, on appelle longueur la plus grande, largeur la moyenne; et la plus courte épaisseur ou profondeur. Il peut arriver, cependant, que celle-ci surpasse les deux autres; tel serait le cas d'un petit lac très profond dont on voudrait calculer la capacité.

 Tous les corps ou les espaces qu'ils peuvent occuper ont, nécessairement, les trois dimensions.

 Les limites des espaces qu'occupent les corps s'appellent surfaces.

6. Les surfaces n'ont que deux dimensions, longueur et largeur.

Il y a des surfaces diverses à l'infini.

C'est en considérant les surfaces des corps que l'on se fait une idée de leurs formes.

 7. Parmi les surfaces, on distingue celle qui est dite plane; toutes les autres sont plus ou moins courbes.
 8. Les limites des surfaces s'appellent lignes, et les

extrémités des lignes s'appellent points.

Les lignes n'ont qu'une seule dimension, la longueur.

Le point, mathématiquement parlant, n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur; et, néanmoins, il est facile de s'en faire une idée exacte, tout immatériel qu'il est.

9. Parmi les lignes, on distingue la ligne droite et la « ligne courbe.

La ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre ; un fil bien tendu représente grossièrement une ligne droite.

10. Le plan est une surface sur laquelle on peut appliquer une ligne droite en tous sens, de façon que tous les points de cette ligne se confondent avec le plan. Une feuille de papier bien tendue, et que l'on se figurerait sans épaisseur, donnerait une idée exacte de ce qu'il faut entendre par un plan mathématique.

Les propriétés d'un plan sont indépendantes de sa grandeur et de sa figure, c'est-à-dire, qu'un plan peut être rond, carré, triangulaire...

11. Parmi les lignes courbes, on distingue la circonference du cercle ABCD (fig. 1). On la définit : une ligne dont tous les points, A,B,C,D, situés sur un même plan, sont également éloignés d'un autre point O, qu'on appelle le centre.

Les lignes A O, B O, C O, D O, toutes égales entre elles, et qui mesurent la distance des points À, B, C... au centre, s'appellent rayons du cercle; une partie quelconque de la circonférence se nomme gre.

Les géomètres conçoivent la génération de la circonférence de tout cercle par le mouvement d'une ligne DO, dont l'extrémité D tracerait la courbe, tandis que cette ligne génératrice tournerait sur O l'autre point extrême.

Dans la pratique, on trace habituellement les circonférences des cercles au moyen de compas; dans ce cas, la longueur du rayon générateur est déterminée par l'écartement des pointes de l'instrument.

12. Deux lignes droites qui se rencontrent forment ce qu'on appelle un angle. B A C (fig. 2) est un angle. Les lignes B A, C A, s'appellent côtés de l'angle; le point A, où les deux côtés se rencontrent, est le sommet de l'angle.

On distingue ordinairement un angle par trois lettres quel'on écrit, une au sommet et les deux autres vers les extrémités de ses côtés, et l'on prononce la seconde celle qui occupe le sommet. Ainsi, pour énoncer l'angle de la figure 2, on dirait l'angle BAC ou l'angle CAB; mais, si l'angle est isolé et qu'il ne soit pas à craindre qu'on le confonde avec un autre, on le désigne par la lettre qui est auprès du sommet; tel est l'angle bac qu'on pourrait indiquer en disant simplement l'angle a.

43. La grandeur d'un angle ne dépend pas de la longueur de ses côtés, mais bien de leur écartement; l'angle DAF, par exemple, est plus grand que l'angle BAC, quoique ses côtés DA, FA, soient plus courts que BA et CA, côtés de l'angle BAC.

14. Deux angles sont égaux lorsque, étant placés l'un sur l'autre, leurs côtés se confondent entièrement ; cela se comprend sans démonstration.

15. Quand une ligne DC (fig. 3) en rencontre une autre AB, de telle sorte qu'elle ne penche pas plus vers l'extrémité A de cette dernière, que vers l'extrémité B; cette ligne DC est dite perpendiculaire sur AB, et les angles ACD, BCD qu'elle forme avec elle sont appelés droits.

Ces deux angles sont évidemment égaux entre eux; on comprend encore sans difficulté, que tous les angles droits ont la même ouverture, attendu que leurs côtés sont réciproquement perpendiculaires l'un sur l'autre.

Un angle plus petit qu'un droit, est dit aigu (pointu), tel est BCF, moindre que le droit BCD.

Tout angle plus grand qu'un droit, est appelé obtus (émoussé); BCE, plus grand que le droit BCD, est de ce genre.

16. La somme de tons les angles ACE, ECD, DCF, FCB (fig. 3) que l'on peut former autour d'un point C pris pour sommet commun et du même côté d'une droite AB, équivaut toujours à celle de deux angles droits, quel que soit le nombre de ces angles; la seule inspection de la figure suffit pour rendre cette vérité évidente.

17. Il est encore évident, que toute droite, qui, comme EC, en rencontre une autre AB, en un point quéconque, C, et n'importe dans quelle inclinaison, forme avec celleci deux augles ECA, ECB, dont la somme équivant à

celle de deux angles droits.

18. Tu. Les angles opposés par le sommet sont égaux.

Sot. Deux lignes qui, comme A B, CD (fig. 4) se conpent en un point queleonque, F, forment autour de ce point quatre angles qui sont opposés par le sommet deux à deux; c'est-à-dire que A FC égale BFD, et que A FD est égal à CFB; l'inspection de la figure suffirait pour en être persuadé; toutcfois, pour s'en convaincre, on fera ce raisonnement:

Les angles

AFC+BFC = deux droits (16).

Les angles BFD + BFC = deux droits.

AFC+BFC=BFD+BFC.

Retranchant de part et d'autre l'angle commun BFC, il restera AFC = BFD.

On prouverait de la même manière, que l'angle AFD

est égal à l'angle BFC.

19. Il suit de la démonstration qui précède, qu'une perpendiculaire qui, comme CV (fig. 5), forme avec A B deux angles droits AV C, BV C an-dessus de celle-ci, en forme deux antres au-dessous, si on la prolonge jusqu'en D: car ees deux nouveaux angles sont opposés par le sommet aux deux premiers, de sorte que l'on a

BVC = AVD...

D'où l'on conclut, que si CD est perpendiculaire sur AB, celle ci est aussi perpendiculaire sur CD, puisqu'elle fait avec elle deux angles droits BVC, BVD...

20.. On conclut encore de la seule inspection de la figure, que la somme de tons les angles AYE, EYC, CYG... HYD, qui ont tous leur sommet en un même point V, n'est ni moindre, ni plus grande que celle de quatre angles droits.

### LES TRIANGLES.

- 21. Pour limiter une surface de tous côtés, il faut au moins trois lignes, et la figure qui en résulte appelle triungle; la figure ABC (fig. 6) représente un triangle. Cette figure, on le voit, a trois angles, et trois côtés qui sont les lignes AB, BC, AC.
- 22. L'ensemble de deux côtés d'un triangle, pris à volonté, surpasse la longueur du troisième côté; pusque la ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre (9), il est incontestable que la somme des côtés AC, BC du triangle ABC, supasse la longueur du côté AB, lequel mesure la distance qu'il y a du point A au point B.

Il n'est pas moins évident que la somme des côtés AC, BC du triangle A BC (fig. 6), surpasse celle des côtés AD, BD du triangle A BD: car les deux triangles ayant le côté commun AB, le contour de A BD compris dans A BC est moindre que celui de ce denier triangle.

 Tu. Deux triangles sont égaux quand ils ont un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun.

Sol. Supposons les deux triangles ABC, abe (fig. 7), at qu'il soit accordé que le côté AC égale ac, et le côté BC, le côté be, et que les angles C, e que comprement ces côtés, sont égaux.

Si l'on porte le triangle ab e su le triangle ABC, ile manière que le point  $\epsilon$  tombe sur le point C, et que le côté  $\epsilon a$  se confonde avec CA et le côté  $\epsilon b$  avec CB, il est évident que le point a tombera sur le point A, et le point b sur le point B, d'où il résultera nécessairement que le côté ab se confondra avec le côté AB, de sorte donc que les deux triangles se recouvriront exactement, preuve évident de leur écalité.

Pour rendre la démonstration moins laborieuse, on taillera deux cartons sur un même patron; en les plaçant l'un sur l'autre, on fera comprendre, à la minute, que les deux triangles doivent être égaux.

24. Th. Deux triangles sont égaux quand ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux (ou compris entre deux angles égaux, chaeun à chacun).

Sol. Supposons (fig. 7), que le côté ab du triangle abc, est égal au côté AB du triangle ABC, et que l'angle a égale l'angle A et l'angle b l'angle B.

Si l'on porte le côté ab sur AB de façon que le point A tombe sur le point A, et le point b sur le point B, il est évident que l'angle a étant égal à l'angle A, le côté ac prendra la direction du côté AC et se confondra avec lui. Par la même raison, le côté b se confondra avec le côté BC. Le point ac étant commun aux deux côtés ac et bc devra se trouver sur C, point sur lequel se rencontrent les directions de AC et de BC.

Un des deux cartons sera tronqué, du côté de l'angle c; ayant placé le triangle que représentera ce carton, sur celui que représentera le triangle A B C, on n'aura qu'à appuyer une règle contre les hords des cartons, pour les faire côncider exactement, alors il deviendra évident, à la simple vue, que les deux triangles doivent être égaux. DES LIGNES PERPENDICULAIRES ET DES OBLIQUES

25. Tr., Si d'un point quelconque d'une ligne C D perpendiculaire sur A B (fig. 8), on tire deux lignes D E, D F, de manière qu'elles s'écartent également du pied C de la perpendiculaire; de sorte que C F soit égal è C E, les deux lignes D E, D F seront égales entre elles.

La démonstration de cette proposition est très facile : en effet, les triangles DCE, DCF sont égaux, car DC étant perpendiculaire sur EF, les angles DCE, DCF sont droits et, par conséquent, égaux, entre eux, ces triangles ont un côté commun, DC; en outre, les côtés CE, CF sont égaux par construction, donc les deux triangles ont un angle égal (l'angle droit), compris entre côtés égaux, chacun à chacun, donc ils sont égaux (23). Donc, le côté DE égale le côté DF; donc, les lignes qui s'écartent également de la perpendiculaire sont égales entre elles.

26. Toute ligne qui, comme DA, s'écarte plus du pied C de la perpendiculaire qu'une autre ligne DE, est plus longue que celle-ci.

Pour le prouver, prolongeons la perpendiculaire audessous de A B d'une quantité C H, égale à C D; tirons ensuite les lignes H A, H E, nous aurons:

H A + D A plus grands que H E + ED (22).

Pour démontrer maintenant que DA est plus grand que DE, il suffit de faire remarquer que les triangles H CE, DCE sont égaux entre eux, car le côté H Cé gale DC par construction; EC est commun, et les angles ECD, ECH étant égaux comme droits, il s'ensuit que ces deux triangles ont un angle égal compris entre côtés égaux, chacun à chacun (23).

On prouverait de la même manière que les triangles

HCA, DCA sont aussi égaux entre eux, ayant un côté commun AC; HC égalant DC, et les angles HCA, DCA étant droits.

D'où il suit que HE = ED et que HA = AD; or nous avions

HA + DA > HE + ED, expression qui peut se réduire à celle-ci:

2 A D (ou HA + A D) > 2 E D (ou HE + E D); prenant la moitié des deux valeurs, il vient

AD > ED.

27. Des démonstrations qui précèdent, il suit :

1º Que la perpendiculaire DC mesure la plus courte distance qu'il y a du point D à la ligne A B;

2. Que tout point, pris sur DC, est également distant des points E, F; car si d'un point quelconque, P, pris sur DC, on tire PE, PF, il sera facile de prouver que PE = PF;

3° Qu'un point quelconque, G, pris à droite ou à gauche de la perpendiculaire, est inégalement éloigné des points E, F, ear, ayant tiré E G et G F, on a

PF + PG > GF

or PF = PE, on peut donc mettre PE à la place de PF, alors on aura PE + PG ou EG > GF;

4º Que d'un point, pris hors d'une droite prolongée suffisamment, on ne peut mener sur cette droite que deux lignes égales, attendu que, dans le cas où l'on en menerait trois, il y en aurait upe qui s'écarterait plus du pied de la perpendiculaire que les deux autres.

### Problèmes.

ı.

28. Partager une droite, AB (fig. 9), en deux parties égales.

Des points A et B comme centres et avec la même ouverture de compas, prise arbitrairement, tracez successivement deux petits arcs de cercle qui se coupent efl C et F, et par les points d'intersection C,F de ces arcs tirez CF, cette ligne coupera A B au point D, en deux parties égales.

Car les points C,F, étant chacun également éloignés des extrémités A, B (27), ils doivent se trouver dans la perpendiculaire qui passe par le milieu de AB; mais par deux points donnés, il ne peut passer qu'une droite.

### II.

29. D'un point D (fig. 10), pris sur une ligne AB, élever une perpendiculaire sur cette ligne.

Prenez à droite et à gauche du point D, deux quantités égales DA et DB; a près quoi, avec une même ouverture de compas et des points A et B près successivement comme centrés, décrivez deux petits arcs qui se coupent en C; et par le point d'intersection de ces arcs et le point D, tirez CD; ce sera la perpendiculaire demandée : en effet, AC et BC sont des obliques égales qui s'écartent également du pied D de la perpendiculaire, attendu que, par construction, D A = D B.

Le même procédé est employé pour former un angle droit B D C, en un point donné D, sur une ligne donnée A B (même fig.)

### III.

30. D'un point C pris hors d'une droite A B (fig. 11) abaisser une perpendiculaire sur cette droite.

Sor.. Du point C comme centre, et avec une ouverture de compas plus grande que la distance du point C à la ligne A B décrivez un arc de cercle A G B; puis des points A, B par lesquels l'arc de cercle coupera la ligne A B, et avec une ouverture de compas arbitraire décrivez, deux petits arcs qui se coupent en F; et par le point d'intersection de ces arcs et le point C, tirez CF; cette ligne coupera A B au point D, et CD sera la perpendiculaire cherchée.

Ce problème est en résumé le même que celui du n° 29, car il est facile de démontrer que les triangles CAD, CBD sont égaux, etc.

#### IV.

31. Au point A de la ligne donnée A C (fig. 12) faire un angle égal à un angle donné b a c.

Soi. Sur les côtés ab, ac de l'angle donné bac prenez avec une même ouverture de compas deux quantités égales ab, ac; et tirez bc; portez ac sur la ligne donnée A C; de A en C, et du point A comme centre, et avec la même ouverture de compas, décrivez un petit arc vers B.

Prenez ensuite avec l'instrument la quantité cb, et avec la même ouverture de compas et du point C comme centre, décrivez vers B un petit arc qui coupe celui que vous aurez tracé auparavant; et par le point A et le point d'intersection de ces arcs tirez AB; tirez ensuite B C.

Il est évident que les deux triangles ABC, abc sont égaux puisque leurs côtés le sont chacun à chacun.... donc l'angle BAC égale l'angle donné bac.

- 32. Des démonstrations et des problèmes qui précèdent on conclut :
- 1° Que d'un même point pris hors d'une ligne droite on ne peut abaisser qu'une seule perpendiculaire, cette ligne étant le plus court chemin qu'il y a d'un point donné hors d'une ligne pour aller de ce point à celle-ci; « cette définition rappelle celle que l'on donne communément de la ligne droite (9);
  - 2º Que deux lignes CA, DB perpendiculaires sur une

troisième AB (fig. 13) ne sauraient jamais se rencontrer; s'il en était autrement, il s'ensuivrait que du point de leur rencontre on pourrait abaisser deux perpendiculaires sur AB, ce qui est démontré comme impossible.

33. Th. Deux triangles rectangles sont égaux lorsque leurs hypoténuses sont égales, et que deux des côtés qui comprennent l'angle droit sont égaux entre eux; ou bien encore, quand les hypoténuses étant égales, les deux triangles ont encore un angle égal outre l'angle droit.

Sor. Soit les deux triangles ABC, abc (fig. 14) rectangles en B et en b; admettons 1º que deux des côtés BC, bc qui comprennent l'angle droit sont égaux, si l'on place les deux triangles l'un contre l'autre, et sur une même ligne AB ba, be se confondra avec BC, et il reste évident que les hypoténuses AC, ac étant égales entre elles, on peut les considérer comme des obliques égales qui s'écartent également de la perpendiculaire BC ou be, de sorte donc que le côté AB est égal au côté ab; 2º les deux triangles seraient encore égaux si les angles A. a. ou C. c étaient égaux, car posant ac sur AC, les angles C. c étant égaux, cb prendrait la direction de CB; or les angles b, B étant égaux comme droits, si cb n'égalait pas CB, il s'en suivrait que, de deux points différens d'une même perpendiculaire, on pourrait tirer deux obliques égales (27).

34. Tr. Dans tout triangle qui a deux côtés égaux, les angles opposés à ces côtés sont aussi égaux, et réciproquement, à des angles égaux, dans un même triangle, sont opposés des côtés égaux.

Sor. Soit le triangle ABC (fig. 15) dont les côtés AC, BC sont égaux entre eux, l'angle A est aussi égal à l'angle B. Du sommet de l'angle C abaissez la perpendiculaire CD sur AB, alors les côtés égaux AC, BC pourront être considérés comme des obliques égales (25), s'écartant également du pied D de la perpendiculaire; BD égale donc AD; il suit de là que les triangles ADC, BDC sont égaux, puisqu'ils ont chacun un angle droit en D compris entre les côtés égaux AD, BD et le côté commun CD, donc les angles AB sont égaux...

35. TH. Les angles d'un triangle, dont les côtés sont égaux, sont aussi égaux entre eux; la solution de ce problème est la même que celle du précédent.

Soit le triangle ABC (fig. 16) dont les trois côtés sont égaux, si du sommet de l'angle C on abaisse la perpendiculaire CD, on aura les deux triangles ADC, BDC égaux entre eux, ayant chacun un angle droit en D; BD égale AD à cause que les côtés égaux AC, BC du triangle ABC peuvent être considérés comme des obliques égales, etc.; donc l'angle A opposé au côté BC est égal à l'angle B opposé au côté AC égal à BC... On prouverait de la même manière que les angles A, B sont égaux en abaissant une perpendiculaire du sommet de l'angle B sur le côté AC...

36. Tn. Dans tout triangle dont les côtés sont inégaux, le plus grand côté est opposé au plus grand angle, et réciproquement le plus grand angle est opposé au plus grand côté.

Sol. Soit le triangle AFB (fig. 15) dont AF, opposé à l'angle B, est plus long que BF opposé à l'angle A, plus petit que l'angle B.

Faites en B un angle ABC (31) égal à l'angle CAD, le côté BC du triangle ABC égalera AC (34); ces dispositions faites, on aura:

$$BC + CF > BF$$
.

Mais BC égalant CA, on pourra mêttre cette dernière ligne à sa place, et il viendra :

$$AC + CF$$
 (ou  $AF$ ) >  $BF$ .

37. TH. La somme des angles d'un triangle quelconque équivaut à celle de deux angles droits.

Sot. Il a été démontré (32) que deux perpendiculaires A C, B D sur une même droite A B ne peuvent jamais se rencontrer; soit donc la ligne indéfinie AB (fig. 17) sur laquelle on a élevé les deux perpendiculaires A C,B D; les angles A,B étant droits, la ligne AB est aussi perpendiculaires sur BD; et si d'un point quelconque C pris sur la ligne AC on abaisse sur B D une perpendiculaire C D, l'angle B DC sera droit et la ligne AC sera égale à B D: car s'il en était autrement la ligne C D s'éloignerait ou se rapprocherait de AB; ce qui est contraire à la supposition que ces deux lignes sont perpendiculaires sur une troisième qui est B D...

Tirons maintenant la diagonale B.C., la figure de quatre côtés A.B.C.D se trouvera parlagée en deux triangles rectangles A.B.C.D. Égaux entre eux : car outre l'hypoténuse B.C. qui leur est commune, ils ont encore les côtés A.C. et B.D. Égaux aussi entre eux, donc ces deux triangles sont égaux (33); la seule inspection de la figure suffiralt voloniters pour rendre cette vérité évidente.

Les angles A, B, C, D de la figure de quatre côtés valent, pris ensemble, quatre angles droits, cela se comprend sans démonstration.

Or, la somme des angles des deux triangles ABC, BCD est exactement la même que celle des quatre angles A,B,C,D, du quadrilatère; donc la somme des angles de chacun des deux triangles équivaut à la moitié de cette somme ou à celle de deux angles droits.

Si le triangle, tel que A BC (fig. 18), n'était pas rectangle on démontrerait avec la même facilité, que la somme de ses trois angles A, B, C, équivaut à celle de deux angles droits; pour cela, du sommet C de l'un de ses angles on abaisserait sur AB la perpendiculaire CD (30); par suite de cette opération, le triangle ABC se trouverait partagé en deux autres ADC, BDC, rectangles tous les deux en D, à cause du côté commun CD perpendiculaire sur AB.

Mais il vient d'être prouvé ci-dessus, que la somme des angles d'un triangle rectangle égale celle de deux angles droits; donc la somme des angles de deux triangles rectangles A D C, B D C vaut quatre angles droits, mais la somme des angles de ces deux triangles, se compose de ceux du triangle A B C, B D C formés de chaque côté du pied D de la perpendiculaire CD; si donc, de la somme des angles des triangles AD C, B D C, laquelle égale quatre angles droits, or netranche celle de ces deux derniers angles A D C, B D C, il restera deux angles droits pour la somme des trois angles A, B, C du triangle A B C.

38. Des démonstrations qui précèdent, il suit :

1º Que deux angles d'un triangle étant donnés, on connaîtra le troisième en retranchant leur somme de celle de deux angles droits.

2º Que si deux angles d'un triangle sont égaux chacun à chacun à deux des angles d'un autre triangle, le troisième angle du premier triangle sera égal au troisème angle de l'autre, et les deux triangles seront équiangles entre eux.

3° Que dans un triangle il ne peut y avoir qu'un seul angle droit, car, s'il y en avait deux, le troisième serait nul et le triangle serait impossible.

Il est encore évident qu'un triangle ne peut avoir qu'un seul angle obtus.

4° Que la somme des deux angles aigus d'un triangle rectangle vaut exactement un angle droit.

5° Que chacun des angles d'un triangle équilatéral, vaut le tiers de deux angles droits ou bien les deux tiers d'un droit

6º Que si d'un triangle quelconque ABG (fig. 18), on prolonge indéfiniment, vers F, le côté AB, l'angle extérieur CBF sera équivalent à la somme des deux intérieurs opposés, A, C: car, ajoutant de part et d'autre l'angle ABC, les deux sommes sont égales à deux angles droits,

#### DES LIGNES PARALLÈLES.

39. Deux droites qui, tirées dans un même plan, ne \* peuvent jamais se rencontrer quoique prolongées à l'in-, fini, sont dites parallèles entre elles.

Il a été démontré (32) que deux perpendiculaires A C, BD sur une même droite A B (fig. 13), ne peuvent point se rencontrer; elles sont donc parallèles.

40. Th. Lorsque deux droites parallèles entre elles AB, CD (fig. 19); sont coupées par une troisième H1, les angles BFI, ELF tournés dans le même sens et formés du même côté de H1 sont égaux entre eux.

Sol. Du point F, par où HI coupe AB une des parallèles, abaissez sur CD la perpendiculaire FE et prolongez-la jusqu'en G; vous aurez ainsi formé le triangle ELF rectangle en E, dont les angles E, L, F valent, pris ensemble, deux angles droits (37).

Les parallèles DE, BF pouvant être considérées, sans inconvénient, comme perpendiculaires sur GE, il s'ensuit que l'angle BFG est droit.

Or les angles F, L du triangle EFL valent, pris ensemble, un angle droit (38).

On peut donc établir les égalités que voici :

GFI + BFI = 1 angle droit.

EFL + FLE = 1 angle droit.

D'où il suit :

GFI + BFI = EFL + FLE, mais GFI = EFL

comme lui étant opposé par le sommet, retranchant ces deux valeurs de l'égalité ci-dessus, il restera :

BFI = FLE

41. Les angles que la secante HI forme avec les parallèles AB, CD (fig. 19) ont reçu des noms particuliers qu'il est bon de retenir.

Les angles tels que BFI, FLE situés du même côté de la secante HI et dont l'ouverture est tournée dans le même sens, se nomment angles correspondans

Les angles CLF, AFI sont aussi des angles correspondans.

AFL, CLH sont aussi des angles correspondans. Il en est de même des angles HLE, LFB.

Ainsi que de AFL, CLH.

Tous les angles qui s'ouvrent entre les deux parallèles s'appellent du nom général d'angles internes.

Et tous ceux qui ont leurs ouvertures en dehors des parallèles sont nommés angles externes.

On distingue encore ces mêmes angles par leur position relativement à la sécante.

Ceux qui sont d'un même côté par rapport à cette droite sont des angles internes ou des angles externes du même côté.

Les angles CLH, AFI, sont externes du même côté. Et les angles BFL, FLE sont internes du même côté.

Les angles qui sont dans une situation opposée, tant par rapport à la sécante que par rapport aux deux droites parallèles, sont dits angles alternes.

Il y a des angles alternes-internes, tels que AFL, et FLE ou BFL, FLC.

Et des angles alternes-externes, comme HLE, AFI, ou bien CLH, BFI.

42. TH.

1º Les angles correspondants sont égaux;

2º Les angles alternes-internes sont égaux ;

3º Les angles alternes-externes sont égaux ;

A° Les angles internes, du même côté réunis, équivalent à deux angles droits.

5° Les angles externes, du même côté ajoutés ensemble, valent deux angles droits.

Sol. 1º Il a été démontré (40), que les angles BFI, FLE (fig. 19), lesquels sont correspondans, sont égaux.

Il serait également facile de démontrer que les correspondans AFI, CLF sont aussi égaux entre eux.

En effet:

CLF + FLE = 2 droits (16);

AFI + BFI = 2 droits;

donc on a

CLF + FLE = AFI + BFI; retranchant les deux valeurs égales FLE, BFI, il restera CLF = AFI.

On s'y prendrait de la même manière pour démontrer que les angles correspondans AFL, CLH sont égaux; car AFL et BFI sont égaux comme opposés par le sommet; mais il vient d'être prouvé que BFI = FLE et FLE = CLH, comme lui étant opposé par le sommet; on a donc ces égalités:

AFL = BFI = FLE = CLH.

On démontrerait encore avec la même facilité que les angles correspondans BFL, DLH sont égaux, car on a

BFI + BFL = 2 droits,FLE + ELH = 2 droits;

donc,

BFL+BFL=FLE+ELH, , , , , , , , retreatment les deux valeurs égales BFI, FLE, il reste BFL=ELH.

2º L'égalité des angles alternes-internes se déduit aisé-

ment des démonstrations qui précèdent, soit, par exemple, les alternes-internes AFL et FLE.

FLE = BFI; cela vient d'être prouvé.

Mais AFL = BF1, comme son opposé par le sommet; donc AFL = FLE.

Les deux autres alternes-internes BFL, CLF sont

BFL + AFL = 2 droits,

CLF + FLE = 2 droits;

donc, on a

BFL + AFL = CLF + FLE

Mais il vient d'être prouvé que AFL = FLE; retranchant ces deux valeurs de l'égalité ci-dessus, il restera BFL = CLE.

3º L'égalité des angles alternes-externes BFI, CLH, est déjà démontrée; car BFI = FLE, comme correspondant, et CLH = FLE comme lui étant opposé par le sommet.

Quant aux deux autres alternes-externes AFI, HLE, on en démontre l'égalité en faisant observer que

AFI + BFI = 2 droits;

ELH + CLH = 2 droits;

.D'où il vient :

AFI + BFI = ELH + CLH.

Or BFI et CLH sont égaux comme alternes-externes, retranchant ces deux valeurs, il restera AFI = ELH.

4º Les angles internes du même côté AFL, CLF valent deux angles droits çar CLH + CLF = 2 droits; mais AFL et CLH sont égaux comme correspondans; mettanit donc AFL à la place de CLH on a AFL + CLH = 2 droits.

5. Les angles externes du même côté, pris ensemble, valent deux angles droits; soit les externes du même côté ÀFI et CLH, la somme des angles AFI et AFL par exemple est égale à celle de deux droits (16); or AFL et CLH sont égaux comme correspondans; substituant donc CLH à AFL on a

AFI + CLH = 2 droits.

On démontrerait de la même manière que la somme des augles BF1, DLH externes du même côté est égale à celle de deux droits, car BG1 et DLF sont égaux comme correspondans....

Observation. La démonstration des propriétés des lignes parallèles qui sont coupées par une troisième ligne n'est point difficile, mais elle est longue et même ennuyeuse, il s'offre un moyen de la simplifier, qui est celui-ci:

Supposez (fig. 20) une ligne CD coupée par la droite H1, il a été démontré (9) que les angles DL1, CLH sont égaux comme opposés par le sommet, et que DLH et CLI sont aussi égaux par la même raison...

Supposez en outre qu'une ligne imaginaire AB se trouvait d'abord sur CD, et qu'elle s'en est éloignée d'une certaine quantité, sans cesser de lui être parallèle; il est évident que la position de AB relativement à la direction de HI n'aura point changé; or, quand AB se confondait avec CD, l'angle BFI se confondait avec DLF; done BFI = DLF comme son correspondant; BFI égale aussi CLH, puisque ce dernier angle égale DLF comme lui étant opposé par le sommet...

En supposant tantôt que AB se confond avec CD; tantôt que ces deux lignes, quoique séparées, n'en forment qu'une ayant une certaine largeur, il suffira de quelques minutes pour faire comprendre, sans le moindre effort, les diverses propriétés des parallèles; il ne restera plus qu'à retenir les noms des angles qu'elles forment avec la sécante.

43. Tu. Lorsque l'une quelconque des propriétés de

deux droites AB, CD (fig. 19), coupées par une troisième HI, a lieu, ces deux droites sont parallèles.

Sor. Admettons: 1º Que la sécante HI forme avec AB et CD deux angles intérieurs BFL, ELF dont la somme est égale à celle de deux droits; du point F, sommet de l'angle BFL, abaissons sur CD la perpendiculaire FE, nous aurons le triangle FLE rectangle en E, d'où il suit que les angles aigus FLE, EFL valent un angle droit (37).

Or par hypothèse on a :

BFL + ELF = 2 droits.

Retranchant de cette quantité EFL qui est une partie de BFL plus l'angle ELF, îl restera BFE dont la valeur sera égale à la moitié de deux angles droits, BFE étant un angle droit; il s'en suit que les lignes BF, DE sont perpendiculaires à une troisième EF; qu'elles ne peuvent jamais se rencontrer (32) et que par conséquent elles sont parallèles.

2° Si l'on accorde par exemple que les angles BFI, ELF sont égaux comme correspondans, on en tirera la preuve que les droites AB, CD sont parallèles, car:

Du sommet F de l'angle BFI ayant abaissé sur CD la perpendiculaire FE, on a le triangle EFL rectangle en E dont les angles aigus F, L comme il vient d'être dit, valent un angle droit; par hypothèse BFI égale ELF done BFI + EFL valent pris ensemble un angle droit. Mais on a aussi BFI + BFL = 2 droits (16); retranchant de cette somme BFI et EFL partie de BFI, il reste BFE angle égal à un droit; done BFet DE sont perpendiculaires à une même droite FE, donc elles sont parallèles.

On raisonnerait de la même manière pour les angles alternes-internes, externes du même côté, etc. etc.

44. Th. Deux lignes parallèles à une troisième sont parallèles entre elles.

Sor. AB, CD (fig. 21) sont, par hypothèse, paral·lèles à PQ. Pour démontrer qu'elles sont paral·lèles entre elles, d'un point quelconque G pris sur AB, àbaissez sur PQ la perpendiculaire GI, laquelle coupera CD, en H; puisqu'il est accordé que AB et PQ sont paral·lèles, les angles internes AGI, PIG formés du même côté que la sécante GI, valent, ajoutés ensemble, deux angles droits (42); mais, par construction, GI est perpendiculaire sur PQ, donc l'angle PIG est droit; or; CD et PQ étant paral·lèles (par hypothèse), les angles internes PIG, CHI formés du même côté de la sécante GI, valent deux angles droits; donc CHI est un angle droit; donc CD est perpendiculaire sur GI; donc AB, CD, PQ perpendiculaires sur une même droite GI sont paral·lèles (32).

45. Th. Les angles ABC, abc (fig. 22), qui ont leurs côtés parallèles, sont égaux, n'importe dans quel sens leur ouverture soit tournée.

Sot. Par supposition, les côtés ab, AB étant parallèles, si l'on prolonge a jusqu'en D, on pourra considérer AB comme une sécante qui coupe les parallèles CA, CD, de sorte que les angles BAC, BDC seront égaux comme correspondans (42); puis considérant CD comme une sécante qui coupe les parallèles ab, AB, il s'en suivra que les angles bac, BDC seront égaux comme correspondans (42); or, BAC et bac étant égaux à un troisième et même angle BDC, sont égaux entre eux.

Il serait facile de démontrer que deux angles bac, BAC (fig. 23) qui ont leurs côtés parallèles et leurs ouvertures tournées en sens contraires sont égaux; car, prolongeant BA jusqu'en d, les angles BAC, Ada seraient égaux comme correspondans, Bd étant une sécante qui

rencontrerait les parallèles ba, AC; mais par hypothèse ca est parallèle à A B; considerant ba comme une sécante qui rencontre ces deux parallèles, les angles ba, B, AC seraient égaux comme alternes-internes (42).

46. Th. Les parties de deux droites A C, B D (fig. 24) parallèles entre elles, comprises entre deux autres parallèles B A, D C, sont égales entre elles; et réciproquement

AC égale BD.

Soz. Tirez AD, yous aurez les deux triangles BDA, DA Cégaix entre eux: car par hypothèse BA, DC, étant parallèles, AD pourra être considérée comme une sécante, et les angles BAD, ADC (42) seront égaix comme alternes-internes. Considérant en outre que AC et BD sont deux parallèles coupées par la sécante AD, on aura les angles ADC, BDA égaux entre eux comme alternes-internes.

Les deux triangles B DA, DAC ont un côté commun A D adjacent à deux angles égaux chacun à chacun; donc ils sont égaux (24); donc les côtés A C, B D opposés aux angles égaux A D C, B A D sont égaux (34).

47. PROBLEME. Par un point donné Ĉ (fig. 25) mener une parallèle à une ligne donnée A B.

Sol. Il y a plusieurs manières de résoudre ce problème, la plus simple et la plus directe est celle-ci :

Du point C abaissez sur ÀB la perpendiculaire CA; puis d'un autre point quelconque, D, pris au-dessus de ÀB, abaissez sur celle-ci la perpendiculaire DB; après quoi prenez sur les deux perpendiculaires, à partir de ÀB, les quantités AC, BDégales, et tirez CD, ce sera la parallèle demandée: car tous ses points seront également distans de ÀB.

48. Tu. Si l'on mène une droite EF parallèle au côté AB d'un triangle ABC (fig. 26), les deux autres côtés AC, BC de ce triangle seront coupés en parties

proportionnelles, c'est-à-dire que si CE est la moitié de CA, CF sera la moitié de CB.

Sol. Du sommet C de l'angle ACB abaissez sur AB la perpendiculaire CD (30), puis du point E par où la parallèle EF coupe AC abaissez EG pérpendiculaire sur AB, vous aurez les deux triangles AGE, EVC qui seront égaux entre eux:

En effet, ils sont rectangles en G et en V, et les angles GAE, VEC sont égaux comme correspondans, à cause des parallèles AB, EF et de la sécante AC (42); il est encore évident que les angles AEG, ECV, sont aussi égaux entre eux comme correspondans, à cause des parallèles EG, CD perpendiculaires l'une et l'autre sur AB et de la sécante AC; or, par hypothèse AE = EC, done les deux triangles ont un côté égal adjacent à deux angles égaux, donc ils sont égaux (24); d'où il résulte que EG = CV; mais EG = VD comme parallèles comprises entre parallèles (46); done CV = VD.

Prouvons maintenant que BF est la moitié de BC; du point F, abaissons sur AB la perpendiculaire FI, ette ligne sera parâlèle avec CD, on aura FI = VD; or, VD = CV, done FI = CV; il est superflu de démontrer que les triangles BIF, FVÇ sont équiangles, qu'ils sont rectangles en I et en V et que les angles BIF, FCV sont égaux comme correspondans; donc ces deux triangles ayant deux cotés égaux FI, CV adjacens à deux angles égaux chacun à chacun sont égaux; donc BF = FC; donc le côté BC du triangle ABC est coupé en deux parties égales par la parallèle EF.

On démontrerait avec la même facilité que si les parallèles DH, EI coupaient le côté AC du triangle ABK (fig. 27), en trois parties égales, elles couperaient, en même temps en trois parties égales le côté CK du même triangle; pour cela, des points C, D, E, on abais-

seraît les perpendiculaires CG, DF, EB, sur les parallèles DH, EL.. et l'on ferait voir aisément que les triangles ABE, EFD.. sont égaux entre eux : car ils sont équiangles, et les côtés AE, ED, DC sont égaux par supposition... Il est évident que SI, PH, ... parallèles comprises entre parallèles également distantes sont égales entre elles; de là on tirerait la preuve que les triangles SKI, PIH... sont égaux et que CH, HI... sont des parties égales de CK.

Si les deux lignes AC, BD (fig. 28), ne se rencontraient pas, on les prolongerait jusqu'en O, et alors la démonstration deviendrait la même que celle du n° 48, puisque la figure ABO serait un triangle.

REMANQUE. Pour que la démonstration de cette vérité: que deux des côtés d'un triangle sont coupés en parties proportionnelles par des parallèles au troisième côté de ce triangle, ne souffre aucune objection, il faut supposer que ces parallèles sont également folignées les unes des autres et que leur nombre est influi.

Si, par exemple, tout en convenant que CE (fig. 27) est les deux tiers de CA, on soutenait que CI n'est pas les deux tiers de CK, on supposerait que le côté CA est divisé en un très grand nombre de parties égales, soit douze cent mille, et que par ces points de division on a mené autant de parallèles à AK; par cette construction CK se trouverait divisé aussi en douze cent mille parties égales; il est évident que la huit cent millième parallèle se confondrait avec EL ou que du moins elle ne s'en écarterait au point I que d'une quantité très petite; et cette différence serait nulle si, au lieu de 1,200,000 parallèleson en supposait un nombre infini.

# SECONDE PARTIE.

#### DES FIGURES

49. Toute surface limitée de tous côtés par des lignes droites ou courbes s'appelle figure, d'où il suit qu'il y a des figures rectiliques et des figures curvilignes.

Les figures rectilignes prennent le nom général de polygones.

Parmi les polygones on distingue le triangle, c'est le plus simple de tous; on le connaît déjà.

Les polygones de quatre côtés s'appellent quadrilatères.

De cinq, pentagones. De six, hexagones.

De sept, heptagones.

De huit, octogones.

De neuf, nonégones. De dix, décagones.

De douze, dodécagones.

De quinze, pentedécagones.

Parmi les quadrilatères on distingue les parallélogrammes qui sont :

1° Carré (fig. 29), qui a ses côtés égaux et ses angles droits.

2° Le rectangle ou carré long (fig. 30), qui a ses quatre angles droits et ses côtés opposés égaux et parallèles.



- 3º Le parallélogramme ou rhombe (fig. 31), qui a ses côtés opposés parallèles et deux de ses angles aigus et les deux autres obtus.
- 4° Le losunge (fig. 32), dont les quatre côtés sont égaux et parallèles, deux de ses angles sont aigus et les deux autres obtus.
- 5. Enfin le trapèze (fig. 33), qui a ses angles inégaux et deux de ses côtés parallèles.

# (Voir le vocabulaire qui est en tête du livre).

Un polygone est dit régulier lorsque tous ses oûtés sont égaux entre eux ainsi que ses angles; de ce nombre est le carré (fig. 29); en général les polygones régulieis sont, de toutes les figures rectifignes, les sentes que l'ori peut partager exactement en un certain nombre de triangles tous égaux entre eux.

Parmi les angles d'un même polygone, il peut y en avoir de saillans et de rentrans; dans le polygone ABCF (fig. 34), les angles ABC, BCF... qui o'nt leur o'verture tournée vers l'intérieur de la figure, sont dits saîl-lans; EDF au contraire est dit rentrant, parcé qu'il a son sommet tournée vers l'intérieur du polygone.

 TH. Un parallélogramme quelconque peut être partagé en deux triangles égaux.

Sor. Soit le parallélogramme ABCD (fig. 35); ayant tiré la diagonale CB, on a les deux triangles ABC, BCD égaux entre eux.

Car par hypothèse A B et CD sont parallèles, donc les angles A B C, B CD sont égaux comme alternes-internes (42), la diagonale B C pouvant être considérée comme une sécante.

À C et B D étant aussi égaux et parallèles comme côtés opposés d'un même parallélogramme, il s'ensuit que

par rapport à la sécante CB les angles ACB, CBD sont égaux comme alternes internes.

Les deux triangles ont donc un côté égal ou commun, CB adjacent à deux angles égaux (24), chacun à chacun; donc ils sont égaux.

Pour les parallélogrammes rectangles, ce théorème a été suffisamment démontré dans le n° 37.

 TH. Les deux diagonales AC, BD d'un parallélogramme (fig. 36), se coupent réciproquement en deux parties égales.

Sot. Les triangles AOB, DOC sont égaux, car par hypothèse AB = DC et les angles AOB, DOC sont égaux comme opposés par le sommet (18), et les angles BAO, DCO sont égaux comme alternes-internes (42), les angles ABO, COD sont aussi égaux par la même raison, à cause des parallèles AD, BC et de la sécante BD; done, les deux triangles sont égaux; done, le côté BO opposé à l'angle BAO est égal au côté DO opposé à l'angle DCO; done BO est la moitié de BD tout comme CO est la moitié de CA.

52. TH. Si du sommet A d'un angle quelconque d'un polygone ABC... (fig. 37), on tire aux sommets des angles opposés les diagonales AC, AD, AG, on partagera le polygone en autant de triangles qu'il a de côtés, moins deux, c'est-à-dire que le polygone de cinq côtés sera partagé en trois triangles; celui de six, en quatre; celui de huit, en six, etc.

Sor. Cette proposition n'a pas besoin d'être démontrée, la seule inspection de la figure suffit pour la rendre évidente.

53. TH. La somme de tous les angles intérieurs d'un polygone est égale à autant de fois deux droits que le polygone a de côtés, moins deux.

Sot. Soit le polygone de six côtés ABC... (fig. 37). Cette figure se divise en quatre triangles qui valent chacun deux angles droits, et la somme des angles de tous ces triangles vant donc quatre fois deux angles droits ou buit angles droits; mais la somme des angles de tous ces triangles est la même que celle des angles du polygone, donc les angles de co dernier valent deux angles droits multipliés par G-2=8.

Lorsque le polygone est régulier, chacun de ses angles est égal à la somme totale divisée par le nombre de ses côtés; la somme des angles de l'exagone équiangle étant exprimée par 8, chacun des angles vaudra  $\frac{4}{6}$  ou  $\frac{4}{3}$  d'angle droit =  $1\frac{1}{15}$  angle droit.

54. Tn. Deux polygones sont égaux lorsqu'ils sont composés d'un même nombre de triangles égaux chacun à chacun et semblablement disposés, ou bien lorsque étant placés convenablement l'un sur l'autre ils se recouvrent parfaitement.

Cette proposition est évidente sans qu'il soit besoin de la démontrer.

#### DES POLYGONES SEMBLABLES.

55. Deux ou plusieurs objets sont dits emblable, lorsque que, si la longueur d'un objet A est exprimée par 5, sa largeur par 4, sa hauteur ou épaisseur par 3; un autre objet lui sera semblable, si ses trois dimensions sont dans le même rapport que les nombres 5, 4, 3; tel serait un objet dont la longueur serait exprimée par 15, sa longueur par 12 et no épaisseur par 9, car les nombres 15, 12, 9, sont entre eux dans le même rapport que 5, 4, 3, 12, 9, sont entre eux dans le même rapport que 5, 4, 3, 3

puisque chacun d'eux est le triple de chacun de ces derniers.

Et en général deux choses, surfaces ou volumes, sont semblables lorsque étant supposées ou placées l'une dans l'intérieur de l'autre, il peut se faire qu'il règne le même écartement entre les divers points de leurs contours ou de leurs surfaces.

Ou comprend sans démonstration que les polygones ABCD, abcd (fig. 38) sont semblables; on comprend avec la même facilité que deux boules parfaites sont semblables quoique étant de grosseurs inégales.

56. Th. La ligne DC (fig. 39) qui divise en deux parties égales l'angle BDA d'un triangle quelconque divise le côté AB opposé à cet angle en deux segmens AC, BC qui sont respectivement proportionnels aux côtés adjaceus AD, BD, c'est-à-dire que si AC est par exemple les quatre cinquièmes de AD, BC est aussi les quatre cinquièmes de BD.

Sol. Par le point A menez ÀF parallèle à CD (47) et prolongez BD jusqu'à ce qu'elle rencontre AF, vous aurez le triangle BAF dont les côtés BA, BF seront coupés en parties proportionnelles par CD parallèle à AF (48), de sorte qu'on aura cette proportion:

BC: CA:: BD: DF; mais le triangle ADF est isocèle, car les angles DFA, FAD sont égaux.

En effet, BDC, DFA sont égaux comme correspondans à cause des parallèles DC, FA et de la sécante BF; DA étant considérée comme une sécante relativevement aux parallèles DC, FA, les angles FAD, ADC sont égaux comme alternes-internes. Or, les angles BDC, CDA sont égaux comme étant chacun par hypothèse la moitié de l'angle BDA: on a donc cette suite d'égalités; 'DFÁ = BDC; FAD = CDA; CDA = BDC, donc

DFA = BDC; done DA = DF. Substituant dans la proportion ci-dessus DA a DF on a

BC : CA :: BD : DA

#### PROBLEME

57. Trouver une quatrième proportionnelle à trois lignes données que nous désignerons par les lettres P, Q, R (fig. 40), ou le quatrième terme de cette proportion. P: Q: R : x.

Sot. Formez avec deux droites indéfinies AC, BC un angle quelconque; prence ensuite sur la première de C en A une distance CA égale à la ligne P, et de C en D une distance égale à la ligne Q; portez ensuite sur la seconde ligne de C en B la droite R, et tirez AB; puis, par le point D, déjà déterminé, menez DE parallèle à ÅB, vous aurez le triangle ACB dont les côtés AC, BC seront coupés en parties proportionnelle jar DE parallèle à AB (48), de sorte qu'on aura CA (ou P): CD (ou Q):: CB (ou R): CE: CE sera donc la quartième proportionnelle demanidée.

La solution de ce problème est d'une grande facilité, et l'on comprend qu'au moyen de cette méthode on pourrait trouver directement et sans calcul le quatrième terme d'une proportion numérique, si l'on avait à sa disposition un grand compas dont les deux branches seraient divisées en un certain nombre de parties égales, en millimètres par exemple; il faudrait en outre se munir d'une règle mobile pour tenir lieu de la ligne A B et d'une aûtre règle plus courte pour tenir fieu de la ligne DE; une fois la règle AB étant fixée et le point D déterminé, on placerait par un moyen facile à trouver DE parallélément A B et les divisions de la branche CB du

compas comprises entre les points C, E donneraient le, quatrième terme de la proportion.

58. Th. Deux triangles ABC, dee (fig. 41) qui ont leurs angles égaux chacun à chacun, ont leurs côtés homologues proportionnels et ils sont semblables.

Soi. Puisque par hypothèse l'angle c est égal à l'angle C; si l'on porte le triangle dee sur le triangle A CB; le côté cd prendra la direction de CA; et c la direction de CB; on prendra done sur CA, CD = cd; et sur CB, CE = ce de sorte que le triangle DCE sera parfaitement égal au triangle dee.

M Or, il est dit dans l'énoncé du théorème, que les deux triangles ont leurs angles égaux chacun à chacun, donc l'angle CDE = CAB; donc DE est parallèle à AB (43) donc on a :

CD : CA :: CE : CB.

Pour compléter la démonstration, supposez que le triangle de a été transporté en FEB de façon que l'angle e, se trouve sur l'angle B, son égal, et que ed égale B Fet ec BE; EF sera parallèle à CA et l'on aura encore

BF: BA:: BE: BC.

Si l'on transportait encore le triangle de e en ADF de façon que l'angle d coïncidât avec l'angle A..... DF serait parallèle à CB et l'on aurait :

AF : AB :: AD : AC.

D'où il suit que les côtés homologues des triangles equiangles sont proportionnels et que par conséquent ils sont semblables (57).

La démonstration qu'on vient de lire n'est pas aussi savante que celle du même théorème qu'on trouve dans les traités élémentaires de géométrie les plus renomnés, mais elle est irréprochable, et d'ailleurs elle a l'avantage de n'être point accompagnée d'une kyrielle fatigante de proportions qui la rendent inutilement fort obscure.

59. Il suit de la proposition qui précède que deux triangles sont semblables quand ils out deux angles égaux chacun a chacun, car le troisième angle de l'un est nécessairement égal au troisième angle de l'autre (38).

Et généralement deux triangles sont semblables toutes les fois que leurs côtés son parallèles chacun à chacun, ou bien encore lorsqu'ils sont réciproquement perpendiculaires.

60. Dans le premier cas les deux angles des deux triangles sont situés comme ceux de,la figure 41, c'est-à-dire que les côtés de l'angle e de sont parallèles à ceux de l'angle CA B et tournés dans le même sens, il en est de meme des angles ced, CB A. Il a eté démontré (45) que ces angles sont égaux; il est aussi démontré, dans le même numéro, que deux angles sont égaux quoique leurs ouvertures soient tournés en sens inverse, pourru que leurs côtés soient parallèles; on conçoit qu'il en est semblablement des triangles qui ont leurs côtés parallèles chacun à chacun.

61. TH. Deux triangles sont semblables lorsqu'ils sont dans une situation telle que leurs côtés homologues sont réciproquement perpendiculaires.

Sor. Soit les deux triangles ABC, abc (fig. 42); admettons que ab, le plus grand côté de abc, est perpendiculaire sur AB, le plus grand côté de ABC, et que ac est perpendiculaire sur AC, et be sur BC.

Pour démontrer que l'angle bac est égal à l'angle BAC, prolongez ca jusqu'en G, et par le point A menez AD parallèle à G  $\alpha$ ; il est évident que AB sera une sécante relativement aux parallèles AD, G  $\alpha$ , d'où il suit que les angles DAB,  $\alpha$  Bos sont égaux comme correspondans (42); mais les deux triangles  $\alpha$   $\alpha$ , BC sont

placés de façon que ba est perpendiculaire sur AB; donc l'angle ba B est droit; ca c par construction étant perpendiculaire sur AC; AC parallèle ba aC est aussi perpendiculaire sur AC; de sorte que l'angle DAC est droit; on a dono DAC = baB. Retranchant de part et d'autre les deux angles égaux DAB, caB, il reste bac = BAC.

Pour démontrer que l'angle b est égal à l'angle B, prolongez b e jusqu'en B, lequel côté b e est censé perpendiculaire sur BC; cela fait, par le point B élevez B H perpendiculaire sur AB; B H et b a perpendiculaires sur une même ligne sont paralèles (93), et si l'on considère b B comme sécante, les angles a b B, b B H seront égaux comme alternes-internes (42); or, par construction, les angles ABH, b BC sont droits, et ils ont de commun l'angle aBb, lequel retranché de part et d'autre, il reste ABC égale a b.

 Th. Deux triangles sont semblables quand ils ont un angle égal compris entre côtés proportionnels.

Sot. Soit (fig. 41) les triangles À BC, de dont les anglès C et c sont égaux; et que l'on ait AC: BC:: de : sq. Preior sur AC une quantité DC égale à de, et par le point D menez DE parallèle à AB, les triangles ABC, DEC seront équiangles et par conséquent semblables (58); de sorte qu'on aura :

## AC : BC :: DC : EC.

Mais, par construction DC = dc, done EC = ec; done les deux triangles DCE, dce sont égaux comme ayant un angle C = e compris entre côtés égaux chacun à chacun (23).

63. Th. Des lignes qui, comme CD, CE... menées en quelque nombre que ce soit, du sommet Cd'un trianglesque as hase AB (fig. 43), partagent cette hase et sa parallele ab en parties proportionnelles, de sorte que l'on a :

AD : DE :: ad :'de, et DE : de :: EB : eb ....

Sol. ad, par hypothèse, étant parallèle à AD, les triangles ADC, adC sont équiangles et semblables (48), donc on a :

DC: dC: :AD: ad; et dans le triangle DCE on a aussi :

DC: dC:: DE: de; le premier rapport de ces deux propositions étant le même, il s'ensuit que:

AD; ad:: DE: de, on trouverait semblablement que DC: dC:: EB: eb, etc.

De sorte que, si AB était divisé en parties égales, AD, DE, EB, les parties ad, de, eb. ... de sa parallèle, seraient aussi égales entre elles.

64. Remarque. De la démonstration qui précède on tire le moyen de diviser une droite quelconque de la même manière qu'une autre droite donnée.

Soit A B (fig. 43) la droite donnée, et ab celle qu'il faut diviser de la même manière; tirez à une distance quelconque de AB (47) une droite indéfinie qui lui soit parallèle, et prenez sur cette droite une quantité égale à ab, et par les points extrêmes A, a, B, b, de ces illenes tirez les indéfinies A, a, B b emanière, qu'elles aillent se couper en C, et par ce dernier point et les divisions de AB, tirez C D, CE...; et ab, aux points d, e... se trouvera divisée de la même manière que A B.

Cette méthode, très ingénieuse et très simple, est néammoins peu usitée dans la pratique; on l'emploie avec avantage pour la division des échelles; il en sera parlé dans le complément.

65. TH. Si du sommet de l'angle droit C (fig. 44) d'un triangle rectangle ABC on abaisse la perpendiculaire CD sur le côté opposé, ou l'hypoténuse AB, il en résulte :

1º Que cette perpendiculaire partagera le triangle en

deux autres ADC, BDC, qui lui sont semblables, et qui, par conséquent, sont semblables entre eux;

2º Que chacun des côtés AC, BC de l'angle droit est moyen proportionnel entre le segment qui lui est adjacent et l'hypoténuse entière;

3° Que la perpendiculaire CD est moyenne proportionnelle entre les deux segmens de l'hypoténuse.

Son. 1° Le triangle ABC et le triangle ADC ont l'angle commun A; de plus, l'angle droit ACB égale l'angle droit ADC; CD étant perpendiculaire sur AB. Ces deux triangles, ayant deux angles égaux chacun à chacun, sont équiangles (38) et par conséquent semblables.

On démontre avec la même facilité que les triangles A BC', BDC sont aussi semblables, car ils ont l'angle B commun et ils sont rectangles l'un et l'autre : leurs côtés homologues sont donc proportionnels.

Donc les trois triangles sont équiangles et semblables entre eux; on pourra donc établir les proportions :

AD petit côté du petit triangle : AC petit côté de ABC :: AC hypoténuse du petit triangle : AB l'hypoténuse du grand , ou

Pareillement :

BD moyen côté du moyen triangle : BC moyen côté du grand : : BC hypoténuse du moyen triangle : A B hypoténuse du grand, ou

### BD : BC :: BC : AB.

Voilà donc pour la solution de la seconde partie du théorème.

Comparant les triangles ADC, BDC l'un avec l'autre, on a :

AD petit côté du petit triangle est à DC petit côté de

BDC:: DC moyen côté de ADC: BD moyen côté de BDC, ou simplement

Telle est la solution de la troisième partie de la proposition ci-dessus.

Reprenant les proportions qui précèdent, on en tire la conclusion que, si l'on représente par des nombres les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle, on trouve que le carré du nombre qui représente l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des nombres qui représentent les côtés de l'angle droit, car on a:

Faisant le produit des extrêmes et celui des moyens, il vient :

$$\frac{\overline{AC}^2 = AD \times AB}{\overline{BC}^2 = BD \times AB};$$

d'où l'on tire cette égalité :

$$\overline{AC} + \overline{BC} = AD \times AB + BD \times AB$$
, ou bien:

 $\overline{AC} + \overline{BC} \cdot \parallel (AD + BD) \times \overline{AB}$ ; mais AD + BD sont la même chose que AB. Substituant donc cette dernière quantité à AD + BD, on a:

$$\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = AB \times AB \text{ ou } \overline{AB}$$
.

Lors donc que l'on connaît les deux côtés d'un triangle rectangle qui comprennent l'angle droit, on trouve facilement son hypoténuse en tirant la racine carrée de la somme des carrés de ces côtés.

Supposons donc que AC = 6 et BC = 8, on aura 36 + 64 = 100 pour la somme des carrés; donc

 $\overline{AB} = 100$ , et AB = 1 la racine carrée de 100, laquelle est 10.

Ou peut, avec la même facilité, trouver l'un des côtés de l'angle droit quand on connaît l'autre et l'hypoténuse, car, retranchant le carré de ce côté connu, de celui de l'hypoténuse, le reste exprimera le carré du côté cherché. Si par exemple on avait:

 $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{BC}^2$  (fig. 44).

Pour avoir la longueur de BC on retrancherait le carré de AC de celui de l'hypoténuse AB, et la racine carrée du reste exprimerait la longueur de BC; supposons que l'on ait hypoténuse AB = 13, côté AC = 5; carrant tout, il viendra: AB = 169; AC = 25; retranchant

tout, il viendra: AB = 169; AC = 25; retranchant 25 de 169 il reste 144, dont la racine carrée est 12: ce dernier nombre exprime la longueur de BC.

66. Th. Deux polygones sont semblables quand ils sont composés d'un même nombre de triangles semblables chacun à chacun et semblablement disposés.

Sot. Ce théorème se comprend sans démonstration, lorsqu'on sait que deux triangles sont semblables quand ils ont leurs angles égaux chacun à chacun et leurs obtés homologues proportionnels (58). Or, tout polygone pouvant être partagé en un certain nombre de triangles, (52) si deux polygones en contiennent un même nombre et que tous ces triangles soient semblables chacun à chacun, les deux polygones le seront aussi, car il est évident que deux choses sont semblables quand les diverses parties qui les composent sont semblables.

Au reste, l'inspection de la figure 45 suffit pour faire voir que se polygone A b c df est semblable au polygone ABCDF; si par hypothèse ou par construction les côtés BC,bc, CD,cd, DF,df... appartenant aux deux polygones sont parallèles, et si l'on a Ab; AB :: Ac : AC :: Ad : AD ....

67. Problème. Faire un polygone semblable à un autre sur une ligne donnée quelconque.

Soz. Commençons par le cas le plus simple, et supposons qu'il est demandé de faire sur une ligne donnée

un triangle semblable à un autre triangle quelconque, dont les trois angles A, B, C sont connus.

Faites suivant le procédé du n° 31, au point A, de la ligne AB, un angle égal à l'angle A, et tirez une ligne indéfinie dont la direction sera déterminée par l'ouverture de l'angle.

Faites en B, l'autre extrémité de la ligne A B, la même opération pour l'angle B du triangle donné.... prolongez le côté de l'angle dont vous aurez déterminé la direction jusqu'à sa rencontre avec celui qui forme un des côtés de l'angle A, vous aurez un triangle qui sera équiangle avec le triangle donné A B C, puisque ces deux triangles auront deux angles égaux, chacun à chacun (38).

Pour ce qui est de la manière de construire sur une ligne donnée

un autre polygone semblable au polygone ABCDF, (fig. 45). Faites, comme il vient d'être enseigné cidessus, en b et en c, deux angles égaux aux angles B, C du polygone donné. Vous aurez un triangle Abc semblable au triangle ABC.

Faites de la même manière et sur Az, un autre triangle semblable au triangle ACB.

Faites-en autant sur  $\hat{A} d_f$  et ainsi de suite.... vous aurez un polygone Abcdf, lequel sera semblable à

A B C D F, puisque ces deux polygones seront composés d'un même nombre de triangles placés dans le même arrangement.

68. Ta. Les contours des polygones semblables sont entre eux, comme les côtés homologues de ces polygones.

Son. Cette vérité est évidente... toutefois en voici une démonstration facile :

Soit les deux polygones semblables A B C D F, A b c d f (fig. 45). Si V on admet our s'il est prouvé que le côté A b est les deux tiers de A B, b c les deux tiers de B C, c d les deux tiers de C D, d f les deux tiers de D F, il en faut conclure que A b c d f est les deux tiers du contur A B C D F.

### DU CERCLE.

69. Le cercle dont on a dit un mot (11) est tout à la fois une ligne et une figure. Dans le premier cas le cercle est une ligne courbe la plus régulière de toutes, qu'on appelle du nom spécial de circonférence. Considéré comme figure, le cercle est une surface qui a longueur et largeur.

Toute ligne droite CA, CE, CD... (fig. 46) menée du centre à la circonférence s'appelle rayon; toute ligne qui comme AB passe par le centre C, n'importe dans quelle direction, s'appelle diamètre.

Il est évident, d'après la définition du cercle qui a été donnée (11), que tous les rayons sont égaux entre eux; il est aussi évident que tous les diamètres, étant chacun le double d'un rayon, sont égaux entre eux.

On appelle ar c une portion de la circonférence comprise entre deux rayons ou deux points déterminés : E D est un arc ainsi que F H G. La corde ou sous-tendante d'un arc est la droite qui joint ses extrémites : F G est une corde.

On appelle segment une portion de la surface d'un cercle, comprise entre un arc et sa corde : la figure FHG est un segment.

Le secteur d'un cercle est une sorte de triangle limité par deux rayons, et par l'arc que ces rayons comprennent entre eux: la figure DCE est un secteur.

Une ligne est dite inscrite dans un cercle; quand ses extrémités se terminent à la circonférence; telle est A B (fig. 47); à proprement parler, c'est une corde.

En général, un ngle est înscrit dans un cercle, toutes les fois qu'il a son sommet à la circonférence et que ses côtés sont l'un et l'autre dirigés dans l'intérieur de la figure : ABC est dans cette position.

Un triangle est inscrit dans un oercle, lorsque les sommets de ces trois angles sont à la circonférence; A BC est un triangle inscrit.

On appelle sécurte une ligne qui, comme A B (fig. 48), coupe la circonférence en deux points; elle diffère de la corde en ce que ses extrémités sont hors du cercle.

La tangente est toute ligne qui, comme CD, ne touche la circonférence qu'en un point M.

En général, on dit qu'un polygone est inscrit dans un cercle lorsque le soumet de tous ses angles sont à la circonférence; et, dans ce cas, on dit aussi que le cercle est circonserit au polygone.

Un polygone est circonserit à un cercle, lorsque tous ses côtés touchent sa circonférence, mais en un point seulement; dans le même cas, on dit aussi que le cercle est inscrit dans le polygone.

70. Ta. Tout diamètre AB (fig. 49) divise le cercle en deux parties égales.

Sot. Si l'on pliait la figure de manière que le pli se fit sur la ligne A B, et que tous les points de l'arc A E B ne, tombassent pas sur ceux de l'arc A F B, il s'ensuivrait que tous les points de la circonférence ne seraient pas également éloignés du centre, ce qui serait contraire à la définition du cercle.

71. Tr. La plus longue ligne qu'on peut tirer dans l'intérieur d'un cercle est celle qui passe par le centre et qu'on appelle le diamètre; d'où il suit que le diamètre est la plus longue de toutes les cordes.

Soi. Soit (fig. 49) A B le diamètre, A D une corde quelconque; si aux extrémités A, D de cette corde on mène les rayons C A, C D, on aura le triangle A C D, d'où l'on tirera A C + C D \ A D, mais A C et C D étant rayons d'un même cercle, égalent, pris ensemble, le diamètre A B; donc on a : A B > A D.

72. TH. Dans un même cercle, les arcs égaux sont sous-tendus par des cordes égales, et réciproquement; des cordes égales sous-tendent des arcs égaux, pourru que ces arcs soient moindres ou plus grands que la demi-circonférence.

Son. Soit (fig. 50) les deux cercles égaux AHB, EGF; en les plaçant l'un sur l'autre de manière que le point E tombe sur le point A et le point F sur le point B, il est évident que la demi-circonférence EGF se confondra avec la demi-circonférence AHB.

Or, si l'on accorde que les arcs AD, EG sont égaux, le point G se confondra avec le point D, et il est évident que les triangles ADC, EGO seront égaux comme se recouvrant exactement... Donc les cordes EG, AD, qui sous-tendent des arcs égaux sont égales entre elles.

Il serait superflu de démontrer que des cordes égales sous-tendent des arcs égaux ; ce serait répéter les raisonnemens qui précèdent. 73. Th. Daus un même cercle ou dans des cercles égaux, un plus grand arc est sous-tendu par une plus grande corde, et réciproquement une plus grande corde sous-tend un plus grand arc.

Sor. Soit (fig. 50) l'arc AH plus grand que AD, tirant les rayons CA, CD, CH, et les cordes AD, AH, on a les deux triangles ADC, AHC, lesquels ont le ôtté commun AC; et CD et CH sont égaux comme rayons d'un même cercle; mais il est évident que l'angle ACH est plus grand que l'angle ACD, donc AH opposé au plus grand angle est plus grand que AD (36).

74. Tn. Le rayon qui est perpendiculaire à une corde divise, étant prolongé, cette corde et l'arc qu'elle sous-

tend en deux parties égales.

Sor. Soit (fig. 51) le cercle AHB dans lequel on a tiré la corde AB, et sur laquelle, du centre C du cercle, on a abaissé la perpendiculaire CD que l'on a prolongée jusqu'en G. Tirant les rayons CA, CB, on pourra les considérer comme des obliques égales qui s'écartent également de la perpendiculaire CD; donc AD = BD (25), puisque, par hypothèse, CD est perpendiculaire sur AB, les angles ADG, BDG sont droits; d'où il suit que les deux triangles ADG, BDG sont égaux; car ils ont un côté commun DG: de plus AD = BD; ces deux triangles ont un angle égal (l'angle droit en D) compris entre côtés égaux chacun à chacun; donc ils sont égaux (23); donc AG = BG; mais ces lignes étant des cordes égales, les arcs qu'elles sous-tendent sont égaux (72), donc l'arc AG égale l'arc BG; donc la perpendiculaire CD passe, étant prolongée, par le milieu de l'arc AGB.

Observation. Puisque deux points suffisent pour déterminer la direction d'une droite, il s'ensuit :

1º Que toute ligne qui partant du centre d'un cercle

passe par le milieu d'une corde, doit aussi passer par le milieu de l'arc sous-tendu par celle-ci;

2° Qu'une ligne qui passe par le milieu d'un arc et de sa corde doit aussi, si on la prolonge, passer par le centre du cercle dont cet arc fait partie...

75. Tr. La tangente d'un cercle ne peut avoir de commun avec sa circonférence qu'un seul point.

Sot. Afin de le démontrer, supposons une ligne B D (fig. 52) qui touche la circonférence en A, et dont la direction soit perpendiculaire à celle du rayon CA, ce rayon sera aussi perpendiculaire sur BD, et il mesurera la plus courte distance qu'il y a du centre C à cette dernière ligne (27), de sorte que, toute oblique comme CE étant plus longue, le point E sera nécessairement hors du cercle; donc la tangente BD ne peut avoir qu'un point de commun avec la circonférence.

76. Ts. Deux parallèles qui comme DE, AB (fig. 53) coupent la circonférence d'un cercle, interceptent entre elles deux arcs égaux,

Sol. Il peut se présenter trois cas: 1° que les deux parallèles comme A B et DE sont sécantes, alors abaissez du centre C du cercle la perpendiculaire G S sur la corde NQ; cette perpendiculaire coupera NQ, ainsi que l'are qu'elle sous-tend en deux parties égales (74).

Considérant MP partie de AB comme une corde parallèle à NQ, il est évident que la perpendiculaire CH coupera aussi ette corde ainsi que l'arc MNH QP qu'elle sous-tend en deux parties égales ; on aura donc : arc MNH = arc HQP; mais on a aussi arc NH = arc HQ; retranchant NH de MNH et HQ de HQP, il restera MN = QP.

2º Si DE l'une des deux parallèles (fig. 54) est tangente et l'autre AB sécante, menez au point de contact H, le rayon CH, il sera perpendiculaire sur DE (75) ainsi que sur sa parallèle; il divisera donc la corde MP ainsi que l'arc MHP qu'elle sous-tend en deux parties égales;

3° Si les deux parallèlles D E, I L sont l'une et l'autre tangentes au cercle, la démonstration se réduit à tirer aux points de contact les rapons CH, CK; ces deux rayons étant perpendiculaires aux deux parallèles et parlant d'ut même point C, formeront une ligne droite qui sera lé diamètre HK, lequel coupera la circontérence en deux parties égales, de sorte que l'arc HAK égalera HMK.

77. TH. Dans le même cercle ou dans des cercles décrits d'un même rayon, des angles égaux ACB, FCD interceptent sir la circonférence des arcs égaux AB, FD (fig. 55); et réciproquement, si les arcs compris entre les côtés de ces deux angles sont égaüx, les deux angles seront aussi.

Dans le premier eas, plaçant l'angle A C B sur son égal F C D, le point A tombera sur le point F, et le point B sur le point D, car les côtés de cés angles sont égant comme étant rayons d'un même cercle; mais alors il est évident que les angles A B, F D se confondront aussi; dans le cas contraire, il s'en suivrait que certains points de ces arcs seraient plus ou moins éloignés du centre G du cercle.

Si les arcs AB, DF sont égaux, en les plaçant l'un sur l'autre, ils se confondront, et le point A tombrra sur le point F, et le point B sur le point D; tirant de ces points des rayons au centre C du cercle, on aura un angle égat aux angles dounés ACB ou F CD.

La vérité de cette proposition est si évidente qu'il est à peu de chose près inutile d'en donner une démonstratration.

78. Tu., Dans des cercles décrits d'un même rayon

(fig. 56), si des angles A C B, D C E, qui ont leur sommet au centre C du cercle, ont des ouvertures qui soient entre elles comme les nombre 5, 3, les arcs compris entre les côtés de ces angles seront aussi dans le même rapport.

Sol. Si l'on admet que l'angle ACB contient cinq angles égaux ACd, dCe... D'après la proposition, chaccin de ces angles pourra être compris trois fois entre les côtés de l'angle DCE et les arcs qui de part et d'autre seront déterminés pas les côtés de ces angles partiels seront nécessairement égaux entre eux (77); donc l'arc AB est àl'arc DE comme 5 est à 3.

Si l'on objectait que ces deux angles n'ont point de commune mesure, on ferait observer qu'ils peuvent être divisés l'un et l'autre en d'autres angles égaux entre eux, en nombre infini, ce qui est incontestable; ainsi done, plaçant DC B sur A CB, le côté DC sur A C, il est évident que CE se confondra avec un des côtés des angles partiels que l'on suppose être en nombre infini, ou que du moins il en sera à une distance inappréciable.

REMARQUE. Afin de corroborer la démonstration qui précède ou de la rendre plus sensible , il faut supposer que les arcs Ad, de, e, e, ... et Dm, m nont sous-tendus par leurs cordes, comme le sont Ad et Dm; d'où résulteraient des triaugles égaux 'ACd, DCm, comme ayant un angle égal compris entre côtés égaux (les rayons d'un même cercle); or, il a été démontré (72) que dans un même cercle les cordes égales sous-tendent des arcs égaux, et réciproquement, pourvu que ces arcs soient plus grands ou plus petits que la demi-circonférence.

OBSERVATION. Donc la mesure la plus convenable d'un angle est l'arc de cercle compris entre ses côtés.

Or, comme autour d'un point on ne peut former que quatre angles droits (20), on en conclut que la mesure de fous les angles pris ensemble qui ont leur sommet au centre d'un cercle, n'est ni plus grande ni plus petite que la circonférence entière de ce cercle.

Ainsi celui de ces angles dont les côtés comprendraient le quart de la circonférence, serait un angle droit.

Comme la grandeur des augles ne dépend point de la longueur de leurs côtés (13), tout cercle est propre à mesurer leur ouverture. Cela sera démontré un peu plus loin.

79. Tm. Lorsqu'un angle a son sommet sur un point quelconque de la circonférence, son ouverture a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés, prolongés s'il est nécessaire.

Son. Il peut se présenter quatre cas différens :

1º Que l'un des côtés BH de l'angle EBH (fig. 57) passe par le centre O du cercle; si par le centre O on mène FG (57) parallèle à EB, on formera l'angle FOH et BOG. Ces angles sont égaux comme opposés par le sommet (18); et à cause des parallèles EB, FG et de la sécante BH, les angles EBH, BOG sont égaux comme alternes-internes (42); et les angles EBH, FOH sont aussi égaux comme correspondans. Donc on a :

FOH = BOG, EBH = BOG.

Mais l'arc BG, mesure de BOG, égale l'arc EF, car ces deux arcs sont compris entre deux cordes parallèles (76); et comme FOH = BOG, il s'ensuit que l'arc HEF compris entre les côtés de l'angle EBH est le double de celui qui mesurerait l'ouverture de cet angle si celui-ciavait son sommet au centre du cercle.

2º Soit l'angle EBI entre les côtés duquel est compris le centre O du cercle. Cet angle se compose des angles EBH, HBI, lesquels ont le côté commun BH, et qui passe par le centre du cercle; or, d'après la démonstration contenue dans le paragraphe qui précède, les deux angles ont pour mesurela moitié des arcs EH, HI, compris entre leurs côtés: donc EBI, qui est la somme de ces deux angles, doit avoir aussi pour mesure la moitié de la somme des arcs EH, HI, ou la moitié de la re EHL;

3º Pour démontrer que l'angle DEE, dont les côtés sont l'un et l'autre à une certaine distance du ceitre, qu'il a pour mesure la moitié de l'arc DE, on considere l'angle DEB comme faisant partie de l'angle DBH, dont un des côtés BH passe par le centre; or, DBH a pour mesure la moitié de l'arc DEH; si donc l'angle DBE est par exemple le tiers de l'angle DBH, îl aura pour mesure la moitié de l'arc DE compris entre ses côtés, lequel doit être le tiers de l'arc DEH.

46 L'angle formé par une tangente et une corte a aussi pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés : l'angle ABH est droit, attendu que le diamètre HB est perpendieulaire sur la tangente AB (75); donc ABH a pour mesure le quart de la circonférence ou la moitié de la demi-circonférence HEDB..., laquelle est comprise entre ses côtés; et si par exemple on ajoute à l'angle ABH l'angle HBI, on aura l'angle total ABI, lequel a pour mesure arc HEB+HI=HEB+HI,

ou la moitié de l'arc total BDEHI.

80. OBSERVATION. Il résulte des démonstrations qui précèdent, que tous les angles qui, comme EDF, EPF, EQF (fig. 58), ont leurs sommets à la circonférence et dont les côtés comprennent un même arc ECF..., sont égaux entre eux.

Il suit encore des mêmes démonstrations, que tout angle qui comme AC B a son sommet C à la circonférence, et dont les côtés passent par les extrémités du diamètre AB est droit, puisqu'il a pour mesure la moitié de la demi-circonférence.

81. TH. L'angle ACB (fig. 59), qui a son sommet entre le centre et la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc AB, plus la moitié de l'arc EF compris entre ses côtés prolongés.

Sor. Par le point F, où le côté prolongé AC rencontre la circonférence, menez FD parallèle à EB (47), vous aurez les angles AFD, ACB égaux entre eux comme correspondans, à cause des parallèles BE, DF, et de la sécante AF (42).

"Or AFD ayant son sommet à la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc ABD (79) ou bien la moitié de l'arc DB.+ la moitié de l'arc AB; mais les arcs EF, DB sont égaux comme compris entre deux cordes parallèles; donc ACB = AFD a pour mesure la moitié de l'arc AB+ la moitié de l'arc EF...

82. TH. L'angle ACB (fig. 60), dont le sommet C est en dehors de la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc AB compris entreses côtés, diminué de l'arc DF, dont la convexité est tournée vers son sommet.

Sot. Par le point F menez FE parallèle à CA (47), vous aurez les angles BFE, ACB égaux entre eux comme correspondans, à cause des parallèles CA, FE, et de la sécante CB (42); or, l'angle BFE, dont le sommet est à la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc EB; ou bien la moitié de l'arc AB, diminué de l'arc AE; mais les arcs AE, DF sont égaux comme étant compris entre cordes parallèles (76); donc l'angle ACB a pour mesure la moitié de l'arc CB; mais les arcs AE, DF sont égaux comme étant compris entre cordes parallèles (76); donc l'angle ACB a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés diminué de l'arc DF.

83. PROBLÈME. Mener à l'extrémité C d'une droite AC (fig. 58) une perpendiculaire CB.

Sor. D'un point quelconque O, pris hors de la droite AC et avec une ouverture de compas égale à CO, décriva un grand arc de cercle AC B, et par le point A où cet arc coupera la ligne AC et le centre O, tirez la ligne indéfinie AO; cette ligne sera un diamètre qui rencontrera en B l'arc que vous aurez tracé; tirez BC, l'angle ACB sera droit comme ayant son sommet à la circonférence et ses côtés appuyés sur les extrémités A, B du diamètre (80); donc BC sera perpendiculaire sur AC et au point C.

84. Problème. D'un point E (fig. 61) pris hors d'un cercle, mener une tangente à ce cercle.

Sol. Joignez le point E et le centre D du cerele donné; et du milieu de DE comme centre, décrives la circonférence OpFE; elle coupera le cercle aux points B, C; par ces points d'intersection et le centre D, tirez les cordes B D, CD; les angles D CE, BDE seront droits domme ayant leurs sommets à la circonférence du cerele GDFE, et leurs côtés appuyés sur les extrémités du diamètre DE; donc BD; rayon du cerele BAC est perpendiculaire sur BE; il en est de même du rayon DC relativement à C E; donc BE et CE perpendiculaires à ces rayons sont tangentes au cercle ABC (75).

85. PROBLÈME. Par trois points A, B, D (fig. 62) faire passer une circonférence de cercle.

Sol. Joignez les trois points donnés par les lignes AB, BD; et considérant ces lignes comme des cordes du cerde, que l'on pourrait dire futur, élevez sur le milieu de chacune les perpendiculaires indéfinies CE, CF (28), le point C où élies se couperont sera le centre du cercle demandé.

En effet, il a été démôtitré (n° 74), que toute perpendiculairé qui coupe une des cordes d'un écrele par le milieu passe nécessairement par son cenfré, d'où il soit que les perpendiculaires CE, CF n'étant point parallèles, doivent se couper en un point quelcenque C; diquel pris pour centre et avec un rayon égal à CB, si l'on décrit une circonférence, elle passera par les points A, B, D: car les lignes CB, CD sont égales entre elles comme s'écartant également de la perpendiculaire CF; CB, CA sont dans le même cas relativement à la perpendiculaire CE; on a donc CD = CB = CA, done ces trois lignes sont des rayons d'un même cerele.

De tous les polygones à côtes inégaux, ou dont les angles sont inégaux, le triangle est le seul, qu'il soit régulier ou non, que l'on puisse toujours inserire dans un eercle; ou ce qui revient au même; il est toujours possible de faire passer une circonférence de cerele par le sommet des trois angles d'un triangle; mais il suffit de l'inspeotion de la figure 67, par exemple, pour comprendre qu'une circonférence de cerele qui passerait par les points A, D laisserait en dedans les points B, C.

De la démonstration du problème ci-dessus, on déduit la manière de trouver le centre d'un cercle ou d'un are donné: à cet effet, prenez sur la circonférence de ce cercle ou de cet arc trois points à volonté, joignez-les par des cordes, puis élevez sur le milieu de ces cordes des perpendiculaires indéfinies, le point où celles-ci se coupéront sera le centre demandé.

Soit par exemple l'arc A B D (fig. 62), ayant pris arbitrairement trois points A, B, D, on les joindra par les droites BA, B D, sur le milieu desquelles on élèvera les perpendiculaires C E, C F.

86. Problème. Partager un arc ou un angle donné en deux parties égales.

Sor. Soit l'arc donné AFD (fig. 63), on joindra ses extrémités A, D par la droite AD, ce sera la corde de l'arc, sur le milieu de laquelle on élèvera une perpendiculaire indéfinie CB (28), cette ligne coupera, en F, l'arc en deux parties égales (74).

Si c'est l'angle ACD qu'on veut partager en deux angles égaux, du sommet C de l'angle donné et avec une ouverture de compas prise à volonté, on décrira l'arc in-défini AFD; on tirera la corde AD, sur le milieu de laquelle on dévera la perpendiculaire CB; il est évident que les angles ACB, DCB seront égaux entre eux, car les arcs AF, DF qui mesurent ces angles, sont égaux comme moitiés de l'arc total AFD, lequel mesure l'angle ACD.

87. PROBLÈME. Inscrire un cercle EGF dans un triangle donné ACD (fig. 64), de façon que les trois côtés du triangle soient autant de tangentes à la circonférence de ce cercle.

Sol. Partagez deux des angles du triangle en deux parties égales (86), les angles A et C par exemple, les lignes AO, CO qui résulteront de ces divisions et qui se rencontreront en O détermineront en ce point le centre du cercle demandé.

De ce point O abaissez sur les côtés CA, CD du triangle les perpendiculaires OE, OF; ces lignes seront éga les, car les triangles CEO, CFO sont égaux : ils sont l'un et l'autre rectangles en E et en F; de plus les angles ECO, FCO sont égaux comme moitiés de l'angle ACD, donc les deux triangles sont équiangles; ils ont eufin un côté commun CO, lequel est adjacent à deux angles égaux chacun à chacun ; donc les deux triangles sont égaux (24); donc OE = OF; on démontrerait de la même manière que les triangles DFO, DGO sont égaux

et que OG = OF, d'où il suit que les trois points F, F, G sont également distans du point O; donc on pourra faire passer une circonférence de cercle par ces points, laquelle ne fera que toucher les côtés du triangle circonscrit, attendu que les rayons OF, OF, OF sont perpendiculaires sur ces côtés et que par conséquent ils mesurent la plus courte distance qu'il y a du point O à chacun de ces côtés.

88. OBSENVATION: Tout polygone qui a tous ses angles et tous ses côtés égaux peut être inscrit ou circonscrit au cercle. La figure 80 en offre un exemple; on y voit un hexagone A BCD inscrit dans un cercle; la figure 81 offre un exemple du contraire, c'est-à-dire un hexagone régulier circonscrit à un cercle.

### TROISIÈME PARTIE.

# DES FICURRE CONSIDÉRÉES RELATIVEMENT A LEURS SUR-PACES.

89. Les contours ou les périmètres des figures se composent de lignes droites ou courbes, mais leur commune mesure est presque toujours une ligne droite, d'une longueur déterminée.

90. Une surface est ce qui a longueur et largeur, aire et surface sont des mots à peu près synonymes.

Pour évaluer une surface quelconque, on la rapporte toujours à une surface plane que l'on prend pour terme de comparaison, laquelle est le plus ordinairement un carré; ainsi l'on dit que la superficie d'une table a, par exemple, 89 décimètres carrés, pour faire entendre qu'il serait possible de placer sur cette table, 89 carrés d'un décimètre de long sur autant de large.

On peut dire aussi que telle sphère ou boule a tant de décimètres carrés de surface, 108, par exemple, pour faire comprendre que si l'on se proposait de la couvrir d'une certaine étoffe, il en faudrait une pièce dans laquelle il serait possible, au besoin, de tailler 108 carrés égaux d'un décimètre de côté.

Ne confondez pas les expressions telles que celles-ci: 8 mètres carrés et 8 mètres en carré; 8 mètres carrés sont 8 carrés ayant chacune 1 mètre de côté; et par 8 mètres en carré on doit entendre une surface de 8 mètres de

long sur autant de large, et qui égale 64 carrés chacun d'un mètre de côté.

- 91. Deux figures sont égales, lorsque, étant placées l'ume sur l'autre, elles se recouvrent exactement; il va sans dire que deux figures égales sont toujours semblable : mais deux figures semblables peuvent être fort inégales, et par exemple des carrés, des cercles sont toujours semblables et coutefois les uns peuvent être plus grands que les autres.
- 92. Des figures sont dites équivalentes, lorsque, quoique dissemblables, leurs surfaces sont égales: par exemple un cercle peut être équivalent à un triangle, c'est-à-dire avoir une surface égale à la sienne...
- 93. La base d'un parallélogramme est le côté sur lequel il est censé reposer; AB (fig. 76) est la base du parallélogramme ACDB.
- 94. La hauteur d'un parallélogramme est la perpendiculaire abaissée sur la base d'un point quelconque du côté opposé à cette base : CE (fig. 76) mesure la hauteur du parallélogramme A C D B.
- 95. La hauteur d'un triangle est mesurée par la perpendiculaire, abaissée de l'un de ses angles sur le côté opposé à cet angle, lequel est alors la base du triangle; C D (fig. 44) mesure la hauteur du triangle A B C, dont le côté A B est la base. On appelle sommet du triangle, le sommet de l'ingle opposé à sa base; si la perpendiculaire tombait en dehors du triangle il faudrait prolonger sa base afin de déterminer exactement sa hauteur; sil'on prenait C D pour base du triangle A C D (fig. 70), il faudrait la prolonger de manière que la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle A, rencontrat cette base en F.
  - ... 96. La hauteur d'un trapèze est la perpendiculaire

comprise entre ses deux côtés parallèles : DE mesure la hauteur du trapèze ABCD (fig. 70).

97. Deux triangles ont des hauteurs égales lorsque les perpendiculaires qui les mesurent. sont égales, c'est-àdire que si leur, bases se trouvent sur une même ligne, une parallèle à cette ligne, qui passe par le sommet de l'un des deux triangles, passe par le sommet de l'autre.

98. Th. Deux parallélogrammes ABCD, abc d(fig. 65) qui ont des bases et des hauteurs égales sont équivalens.

Sor. Supposez qu'ils sont l'un et l'autre partagés en tranches infiniment étroites par des lignes FE, fe.... parallèles à leurs bases CD, cd; puisque ces bases sont égales entre elles, les parallèles FE, fe.... égales à ces bases seront aussi égales entre elles; or, si le nombre de ces parallèles est infini, les deux parallélogrammes seront partagés en tranches qui ne différeront les unes des autres que d'une quantité inappréciable. En effet, si les deux parallélogrammes partiels ABFE, abfe ont leurs côtés AB, ab... égaux entre eux et que leurs hauteurs ou leurs largeurs soient infiniment petites, ces deux parallélogrammes seront égaux en surface : car alors les côtés BE, be..., différeront d'une quantité infiniment petite, de sorte donc que les deux figures étant posées l'une sur l'autre se recouvriraient exactement à très peu de chose près.

Et d'ailleurs pour que le parallélogramme ab fe fût exactement égal à AB FE, il suffirait de porter le côté ab de gauche à droite d'une quantité suffisante pour que les deux figures étant superposées, les côtés BE, bc, AF, af se confondissent....

Mais on rendra la démonstration pour ainsi dire palpable, en s'y prenant comme il suit:

On se procurera un jeu de cartes, et l'ayant couché sur le côté, on lui fera prendre une forme telle que, vu par dessus, il offrira la figure d'un parallélogramme, ce qui est très aisé à concevoir : on comprend également qu'en déplacant les cartes un peu plus ou un peu moins, de droite à gauche ou de gauche à droite, on pourrait leur faire prendre des figures de parallélogrammes différents à l'infini; et qui néanmoins seraient tous équivalents en surface.

99. REMAROUR. On démontrerait de la même manière que la surface du carré ABCD est égale à celle du parallélogramme a b c d, lequel a même base et même hau-

teur que lui. (fig. 66.)

100. TH. La surface d'un triangle quelconque est la moitié de celle d'un parallélogramme de même base et de même hauteur que lui.

Sol. Soit le triangle ABD, (fig. 67); si, par les sommets des angles A, D, on mène A C égale et parallèle à BD, et DC égale aussi et parallèle à BA, il en résultera le parallélogramme ABCD; or, if a été démontré (50) que les triangles ABD, ACD sont égaux; il est évident que les bases A B, C D de ces triangles sont égales comme côtés opposés d'un même parallélogramme; il est aussi évident que les hauteurs de ces triangles sont égales comme étant comprises l'une et l'autre entre les parallèles AB, CD (46); donc tous les triangles qui ont des bases et des hauteurs égales sont équivalents en surface.

101. TH. L'aire ou la surface d'un rectangle ABCD (fig. 68) ést exprimée par le produit de sa base A B par

sa hauteur A C.

Sor. Il a été dit (90) qu'on évalue les surfaces en les : rapportant à celle d'un carré pris arbitrairement pour terme de comparaison. Soit donc le carré X (fig. 68) que l'on a choisi pour servir à mesurer la surface du rectangle ABCD; la méthode la plus directe et la plus simple qui se présente pour effectuer l'opération, consiste



à porter le carré X sur la base AB du rectangle, de A en e, de e en f... de g en B; supposons qu'il y soit contenu exactement quatre fois.

Cela fait, on portera le même carré le long de la hauteur AC du rectangle, et s'il y est contenu trois fois, sans reste, on en conclura que le carré X peut être contenu 3 fois 4, ou 12 fois dans le rectangle ABCD: la seule inspection de la figure suffit pour que l'en soit convaineu de la vérité de cette démonstration.

102. Si les lignes qui mesurent la base et la hauteur du rectangle sont égales entre elles, il s'ensuit que la figure de ce rectangle est un carré; dans ce aes il suffirait de chercher combien de fois le carré X serait contenu sur la base AB, et , multipliant ce nombre de fois par lui-même, on aurait la surface du rectangle.

Quand on y aura un peu réfléchi, on concevra qu'il suffit de comparer le côté du carré X avec la base et la bauteur du rectangle, puis de multiplier les deux nombres trouvés l'un par l'autre ; supposons que le côté du earré X, est contenu onze fois sur la hase du rectangle, et huit fois sur la ligne qui mesure sa hauteur, on multipliera 11 par 8, et le produit 88 exprimera la surface du rectangle comparée à celle du carré X.

103. Il pourrait se faire que le côté du carré ne fit pas contenu un nombre exact de fois sur la base et la hauteur du rectangle; dans ce cas on aurait deux nombres hecompagnés de fractions, et cependant on n'en multiplierait pas moins ces deux quantités l'une par l'autre (voir le discours préliminaire), ec qui reviendrait toujeurs à multiplier le nombre d'unités linéaires contenu (dans la base; par le nombre de ces mêmes unités contenu dans la hauteur.

104. Th. L'aire ou la surface d'un parallélogramme quelonque est égale au produit de sa base par sa banteur.

Sol. Il a été démontré (98) que deux parallélogrammes qui ont des bases et des hauteurs égales sont équivalents, d'où il suit qu'un parallélogramme quelonque et égal, en surface, à un rectangle de même base et de même hauteur que loi; or, il vient d'être prouvé (101) que la surface de tout rectangle est exprimée par le produit de la langueur de sa base par celle de sa hauteur; donc pour escluel re la surface du parallélogramme ABCD (fig. 76), on multiplierait la longueur de la base AB par celle de la hauteur CE, ces deux longueurs étant exprimées par des unités linéaires convenues.

105. Remarque. Des parallélogrammes qui ont des bauteurs égales sont entre eux comme leurs bases : sils ont des bases égales ils sont entre eux comme leurs hauteurs : supposons deux parallélogrammes A et B, dont lea bases sont représentées par 7, et que la hauteur de A soit représentée par 8 et celle de B par 10; la surface de A sera représentée par  $7 \times 8 = 56$ , et celle de B par  $7 \times 10 = 70$ ; or, 56 et 70 sont bien entre eux comme les nombres 8 et 10....

106. Th. L'aire d'un triangle quelconque est exprimée par le produit de sa base par la moitié de sa hauteur, ou, ce qui revient au même, elle est égale à la moitié du produit de sa base par sa hauteur.

Sot. Soit le triangle CAE, (fig. 69); il est évident, comme cele a été démontré (100), que ce triangle est la moitié du parallélogramme ABCE; or, pour calculer la surface de ce dernier, il faudrait multiplier sa base CE par la perpendiculaire AD qui messure sa hauteur (104); d'où il suit que le triangle CAE qui a même base CE et même hauteur AD que le parallélogramme, doit avoir pour surface la longueur de AB multipliée par la moitié de AD.

107. REMARQUE. Deux triangles de même hauteur

sont entre eux comme leurs bases, et si leurs bases sont égales ils sont entre eux comme leurs hauteurs.

108. Th. L'aire du trapèze A B CD (fig. 70) est égale à sa hauteur D E multipliée par la moitié de A B, plus la moitié de C D; ou bien elle égale la somme de A B + CD multipliée par la moitié de D E.

Sol. Pour le prouver, tirez A D, le trapèze se trouvera partagé en deux triangles A B D, A C D; le premier aura pour mesure sa base A B, multipliée par la moitié de sa hauteur D E (106).

Considérant CD comme la base du triangle ACD, et la perpendiculaire AF abaissée sur cette base prolongée, on aura pour la surface du triangle, base CD multipliée par la moitié de AF; mais AB et CD étant parallèles, les perpendiculaires DE, AF (46) comprises entre ces parallèles, sont égales entre elles, d'où l'on tire ces expressions:

Surface de ABD = AB $\times DE$ ; surface de ACD

= CD $\times AF$ ; or, DE égalant AF et substituant cette va-

leur à AF, on a pour la somme des surfaces des deux triangles :

Surface  $ABD + surface ACD = (AB + CD) \times DE$ 

109. Th. Le carré ABIK dont les quatre côtés sont égaux à l'hypoténuse AB du triangle ABC, rectangle en C, est équivalent, en surface, aux carrés AFEC, BHGC, faits sur les côtés AC, BC qui comprennent l'angle droit (fig. 71).

Sor. La figure 71 ne sert ici que pour faire voir comment ces trois carrés peuvent être disposés de la manière la plus convenable; mais, afin de rendre la démonstration moins fatigante, nous allons faire successivement usage des deux figures suivantes. Soit (fig. 72) un carré EGFH: tirez les diagonales EF, GH, vous aurez quatre triangles EGO, GOF, EOH, HOF, isocèles et rectangles et lous égaux entre eux, ce qui n'a pas besoin de démonstration, l'inspection de la figure suffit pour en convaincre.

Cela fait, par les sommets E, G, F, H, menez des parallèles aux diagonales EF, GH, vous formerez ainsi un nouveau carré ABCD dont les quatre côtés seront égaux aux diagonales EF, GH.

Or, si l'on considère EGF comme un seul triangle, rectangle en G, EF sera son hypoténuse, laquelle égale chacun des côtés du carré ABCD, lequel carré peut être considéré comme avant été fait sur EF.

Faisons observer maintenant que le carré ABCD contient huit triangles rectangles égaux entre eux, tels que EGC, EGO... HFB: car, par exemple, EGC, EGO sont chacun la moitié du carré ECGO.... mais le carré EGFH contient quatre de ces triangles, et les côtés de ce carré sont égaux à EG, un des côtés qui comprennent l'angle droit G du triangle rectangle EFG.

Or, puisque ce triangle est isocèle, on peut considérer le carré EGFH comme formé aussi sur FG; donc les carrés faits sur EG, FG valent deur fois le carré EGFH ou huit triangles égaux à EGO, par exemple; mais le carré ABCD faitsur EF, hypoténuse du triangle rectangle EGF, contient aussi huit de ces triangles: donc le carré fait sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle est égal à la somme des carrés faits sur les deux oòtés qui comprennent l'angle droit.

Lorsqu'on a tracé la figure 72 avec précision, il suffit presque de la montrer aux élèves pour les convaincre de la vérité du théorème.

110. La démonstration qui précède est satisfaisante, irréprochable, pourvu que le triangle rectangle soit iso-

cèle, mais, dans le cas contraire, on pourrait soutenir que la proposition est fausse, ou que le carré fait sur l'hypoténuse d'un triangle rectaugle n'est pas égal à la somme des carrés faits sur les côtés de l'aingle droit.

Pour répondre à toutes les objections, prenons le triangle ABC (fig. 73) dont les oôtés qui comprennent l'angle droit sont inégaux; sur AC, le plus long de ces côtés, formons le carré ACLH; et sur l'hypoténuse AB, le carré ABDE; puis, du sommet C de l'angle droit du triangle ABC, abaissons sur l'hypoténuse AB la perpendiculaire CF, et prolongeous cette ligne jusqu'en G.

Le carré ABDE se trouvera partagé en deux rectangles AFDG, FBGE; cela fait, prolongeons le côté LH du carré ACLH jusqu'en D.

Maintenant que la construction est terminée, il nous sera facile de démontrer que le carré ACLH est équivalent en surface au rectangle AFDG:

En effet, ces deux figures ont de commun le quadrilatère AFHK; et les triangles ACF, DKG sont égaux comme ayant leurs côtés parallèles; ils sont donc équiangles (59), de plus, les côtés AC, DK, AF, DG sont égaux comme étant des parallèles comprises entre des parallèles (40); les triangles CLK, AHD sont aussi équiangles, ils ont de plus les côtés CL<sub>2</sub>A H égaux comme oôtés d'un même carré ACLH donc ils sont égaux.

D'où il suit qu'ent ajoutant au quadrilatère AFHK les triangles ACF, CLK faisant tous les deux partie du carré ACLH, on aura l'équivalent de la surface du réctangle AFDG; et réciproquement, en ajoutant au quadrilatère AFHK les triangles ACF, CLK, on aurait l'équivalent du carré ACLH.

On démontrerait de la même manière que le carré fait sur le côté BC est équivalent au rectangle FBGE. Cette grande vérité que le carré fait sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés faits sur les côtés de l'angle droit, a été démontrée d'une autre manière n° 65.

111. REMARQUE. Les deux rectangles A FDG, FBGE ayant même hauteur FG, sont entre eux comme leurs bases (103) DG, GE, ou A F, FB ior, les rectangles sont égaux aux carrés faits sur les côtés A C, BC de l'angle droit; donc ces carrés sont entre eux comme les segmens adjacens de l'hypotémise déterminés par la perpendiculaire. CE c'est à dire qu'en sont le l'angle de l'angle

culaire CF, c'est-à-dire qu'on a AC: BC:; AF: BF (voir n° 65.)

112. Remarque, Si d'un point C (fig. 74) de la demicirconférence d'un cercle A CB, on abaisse la perpendiculaire CD sur le diamètre AB et qu'on tire les cordes A C, BC, ce triangle A BC sera rectangle en C (80), et la perpendiculaire CD sera moyenne proportionnelle entre les deux segmens AD, BD du diamètre (65).

113. REMARQUE DEUXIÈME. De là résulte un moyen bien simple de trouver sans calcul une moyenne proportionnelle entre deux lignes données.

Soient les deux lignes données AD, BD (fig. 74): mettez l'une au bout de l'autre, et du point O milleu de AB leur somme, pris pour centre et avec une ouverture de compas égale à BO ou AO, décrivez une demi-circonférence ACB, après quoi par le point Doù les deux lignes données se joignent, élevez une perpendiculaire sur AB (29), le point C par lequel cette perpendiculaire coupera l'arc du cercle déterminera la longueur de la moyenne proportionnelle cherchée; on aura donc AD: CD:: CD:: BD.

Il a été suffisamment démontré n° 65 que la corde AC est mojenne proportionnelle entre le segment AD de l'hypoténuse qui lui est adjacent et l'hypoténuse entière; il en est de même de la corde B C, laquelle est moyenne proportionnelle entre B D et B A; on ne doit ici considérer que le triangle rectangle A B C, abstraction faite de la demi-circonférence qui l'entoure.

114. Tn. Les surfaces des figures semblables sont entre elles comme les carrés de leurs côtés homologues, ou comme les carrés des nombres qui expriment les longueurs de ces côtés.

Soi. Cette vérité n'a pas besoin d'être démontrée lorsqu'il s'agit de polygones qui sont des carrés parfaits tels que ABCD, abe d (fig. 75), car, pour avoir la surface de ABCD, il faut multiplier la base AB par la bauteur AC; mais AC = AB; l'opération revient donc à multiplier AB par lui-même, on a pour résultat  $\overline{AB}$  ou

le carré de AB; il en est semblablement du carré abcd dont la surface est exprimée par ab ou le carré de ab. 415. Si les carrés ABCD, abcd étaient chacun partagés en quatre autres neits carrés AFC, af a questi

tagés en quatre autres petits carrés AFG... afg... aussi égaux entre eux, chacun de ces carrés étant le quart des deux grands, on aurait AFG...:afg::4AFG(ouABCD): 4afg(ouabcd.)

116. Tn. Les surfaces de deux parallélogrammes semblables rectangles ou non, sont entre elles comme les carrés des côtés homologues de ces parallélogrammes.

. Soient les deux parallélogrammes rectangles

| C.    | D      |             |
|-------|--------|-------------|
| 00000 | 000000 |             |
| 0     | 0      | 0000000000  |
| 0     | 0      |             |
| 0     | 0      |             |
| 0     | 0      | 00000000000 |
| 00000 | 000000 |             |
| A     | В      |             |

A BCD,  $ab \circ d$  (figures ci-dessus) dont les hauteurs AC, ac sont aux bases AB, ab comme 6 est à 11; divisons AC et ac en 6 parties égales, et par ces divisions trons autant de parallèles aux bases AB, ab; divisons ensuite les bases AB, ab; divisons menos des parallèles à AC et à ac; les deux parallèlogrammes se trouveront partagés comme le rectangle ABCD de la figure 68, c est-à-dire que chacum d'eux contientra 6 fois 11 ou 66 petits carrés tous égaux entre eux (dans les parallèlogrammes ci-dessus, ces petits carrés sont re-présentés par les caractères O, ac)

D'après ce qui vient d'être dit, tous les carrés O sont semblables aux carrés o; on a donc : surface de ABCD est à la surface de abcd comme 66. O sont à 66. o ou comme O est à o.

Or, si l'ón faisait in carré sur la base AB et un autre sur la base ab, les longueurs de ces bases étant divisées l'une et l'autre en 11 parties égales, les carrés qu'on aurait faits sur elles pourraient contenir, le premier 11 fois 11=121. O; et le second 11 fois 11=121. o; on aurait donc en définitive :

Surface ABCD: surface abcd:: 66. 0:66. o; mais 66. 0: 66. o:: 121. O:\*121. o.

Cela est évident.

117. Si l'on objectait que la solution ne peut avoir lieu qu'autant que la base et la hauteur des rectangles semblables sont représentées par des nombres entiers, il serait facile de démontrer que la vérité de la proposition est toujours; parfaitement vraie

Supposons par exemple deux rectangles semblables, A et B, dont les hauteurs sont à leurs bases comme , est à  $5\frac{4}{12}$ ; réduisant tout en septièmes de part et d'autre, on a le rapport 21:36; et ce rapport est le même que celui qui existe entre 3 et  $5\frac{4}{12}$ , cela est évident.

117 bis (1). Supposons le cas où les hases et les hauteurs des rectangles n'ont point de commune mesure : tel serait par exemple le rectangle qui aurait pour sa base la diagonale d'un carré et pour hauteur le côté de ce même carré.

Il sera démontré dans le complément que ces deux lignes n'ont point de commune mesure : de sorte qu'en Aivisant l'une et l'autre en un certain nombre de parties égales, les rectangles dont ces parties formeraient lés bases et les hauteurs ne seraient jamais des carrés parfaits; on aurait toujours de petits rectangles; mais en poussant la division à l'infini, ces petits rectangles ne différeraient de carrés parfaits que d'une quantité inappréciable ; admettons par exemple que la hauteur AC d'un parallélogramme ABCD quelconque est à sa base AB comme 2 est à 4 + 1; il est évident que si l'on partage l'une et l'autre de ces deux dimensions en un certain nombre de parties égales, 10 par exemple, on aura pour la hauteur 20 parties et pour la base 40 de ces parties plus le - de l'une des 10 nouvelles parties, c'est-à-dire 1 partie 3 ; en tout 41 parties de ces parties; considérons la difficulté, si toutefois cela en est une, sous un autre point de vue, et supposons qu'après avoir partagé les quatre divisions entières de la base chacune en 10 parties = 40, on ait voulu distribuer le 1 qui restait sur ces 40 nouvelles divisions, on aura pris le 1/4 de 1/2 = 1/40, d'où il suit que par l'effet de

<sup>(</sup>i) On pourra se dispenser de lire ce paragraphe, qui d'ailleurs n'est lei que pour faire voir, au moyen de nombres et par approximation, que tout rectangle dont la base et la hauteur sont incommensurables, peut être parlagé en carrés égaux...

cette opération on a eu, en multipliant la hauteur À C = 20, par 40, 800 petits rectangles égaux entre eux et dont la base excède la hauteur de in que si on avait opéré par 100 au lieu d'opérer par 10, on aurait eu de petits rectangles dont la base n'aurait excédé la hauteur que de in opérant par 1000, cette différence devient par 10,000, 100,000.... on a successivement respectivement et différence différence direction et différence devient respectivement et différence diminue rapidement, et l'on conçoit qu'elle devient tout-à-fait nulle si l'on pousse les divisions des côtés (la base et la hauteur) du rectangle à l'infini.

118. OBSERVATION. Deux parallélogrammes semblables peuvent être assimilés à deux rectangles semblables, de même base et de même hauteur qu'eux (102); il s'ensuit que leurs surfaces sont entre elles comme les carrés de leurs côtés homologues.

"119. OBSERVATION DEUXIÈME. Deux triangles semblables peuvent être considérés comme étant la moitié de deux parallélogrammes semblables (100), leurs aires sont donc aussi entre elles comme les carrés de leurs côtés homologues.

120. Problème. Faire un carré cd...., (fig. 76) qui soit équivalent à un parallélogramme donné ACDF.

Sol. Par le procédé décrit dans le n° 113, cherchez entre la hauteur CE du parallélogramme et sa base AF une moyenne proportionnelle ed, cette dernière ligné sera le côté du carré demandé : car on aura

faisant le produit des extrêmes et des moyens,

mais la surface du parallélogramme est exprimée par le

- 0.76400

produit de sa hauteur CE par sa base AF (402), or —<sup>2</sup> çd est égal à ce produit, donc le carré fait sur cd est équivalent au parallélogramme donné.

121. Faire un carré qui soit équivalent à un triangle donné CAF (fig. 69.)

Sor. Cherchez, toujours par le procédé du n° 113, une moyenne proportionnelle entre la base C F du triangle et la moitié de sa hauteur A D, le carré fait sur cette moyenne proportionnelle que nous appellerons a b, sera équivalent au triangle, car on aura cette proportion:

$$\frac{AD}{2}:ab::ab:CF,$$

d'où il vient

$$\frac{AD}{2} \times CF = \overline{ab}$$
.

Or, l'aire d'un triangle est égale au produit de sa base par la moitié de sa hauteur (106).

 Faire un triangle qui soit équivalent à un polygone donné.

Sot. Soit FBCDG (fig. 77) le polygone donné, tirez la diagonale CF, puis par le sommet de l'angle B du poplygone menez une paralèle indéfinie à cette diagonale, elle rencontrera en A le côté prolongé GF du polygone, vous aurez le quadrilatère ABCF; tirez encore la diagonale AC, il en résultera deux triangles FCA, FCB, ce dernier fait partie du polygone donné BCD....

Considérant que ces deux triangles ont pour base commune la diagonale CF, et qu'ils ont en outre leurs sommets A, B sur AB parallèle à CF (97), ces triangles ont même base et mênte hauteur, donc ils sont équivalents (100). Donc on peut mettre F C A à la place de F CB;

mais FCB faisait tout entier partie du polygone donné FBCD.... on l'en a retranché par la diagonale CF, après quoi il restaitle quadrilatère FCDG; ajontant FCA a ce quadrilatère, on aura le nouveau quadrilatère ACDG équivalent au polygone FBCD...

Si par les points C, G on tire la diagonale CG, on détaebera du polygone le triangle CDG; menant ensuite DE parallèle à CG, on aura les deux triangles CGD, CGE.... la suite de la démonstration est la même que celle de la précédente.

Définitivement on aura le triangle ACE équivalent au pentagone FBCDG.

REMARQUE. Quel que soit le nombre des côtés d'un polygone donné, on le réduit facilement en un triangle, en retranchant successivement un triangle qui en fgit partie, et procédant comme il vient d'être pratiqué.

Il va sans dire qu'on peut réduire au moyen de ce procédé un polygone queleonque, qui ait 1, 2... côtés de moins, et qui lui soit toujours équivalent.

123. Construire un rectangle qui soit équivalent à un earré donné (X) (fig. 78), et dont la base et la bauteur ajoutées soient égales à une ligne donnée AB.

Sor. Du milieu de AB comme diamètre décrivez une demi-circonférence AEB, et par un point E on F pris à une distance de AB égale au côté du earré (X) menez à AB la parallèle FE; et du point E par où cette parallèle coupera la demi-circonférence abaissez sur AB la perpendiculaire ED, cette ligne sera moyenne proportionnelle entre les segments AD, DB du diamètre (112), de sorte qu'on aura:

AD: ED:: ED: DB, et faisant le produit des moyens et des extrêmes:

 $\overline{ED} = AD \times DB.$ 

D'où il suit que le rectangle qui a pour base AD et pour hauteur DB dont la somme égale la ligne donnée AB, équivant au carré fait sur ED égal au côté du carré donné (X).

124. Problème. Faire un carré qui soit équivalent à deux carrés donnés.

Sor. Ayant formé un angle droit, soit en élevant une perpendiculaire sur une autre ligne, soit en décrivant une demi-circonférence (88), (fig. 58), portez sur les côtés de cet angle prolongés suffisamment, et à partir du sommet, le côté de chacun des carrés donnés, et joignez leurs extrémités par une droite, vous aurez ainsi formé un triangle rectangle, dont cette droite sera l'hypoténuse, et le carré fait sur cette ligne sera équivalent à la somme des deux carrés donnés (109).

125. Problème. Faire un polygone d'un nombre de côtés quelconque, qui soit équivalent et semblable à la somme de deux autres polygones donnés, et semblables entre eux.

Sót. Prenez deux des côtés homologues des deux polygones donnés, portez-les sur les côtés d'un angle droit, et opérant comme dans le numéro précédent, l'hypoténuse du triangle rectangle que vous avez formé sera le côté homologue du polygone demandé; opérez pour le reste comme il est enseigné (67).

### DES POLYGONES RÉGULIERS ET DU CERCLE.

126. On a dit (49) qu'un polygone est dit régulier lorsque tous ses côtés sont égaux entre eux, ainsi que ses angles; le plus simple de ces sortes de polygones est le triangle équilatéral; vient ensuite le carré, etc.

127. Tr. Deux polygones réguliers d'un même nombre de côtés sont des figures semblables.

Sor. Sojent par exemple les deux hexagones A BCDEF (fig. 79) et A B CD E... (fig. 80), il a été démontré (53) que la somme de tous les angles intérieurs d'un polygone est égale à autant de fois deux droits que le polygone a de côtés, moins deux ; la somme des angles de ces hexagones est la même dans l'une et l'autre figure : elle vaut huit angles droits; chacun des angles des deux hexagones est égale au sixième de cette somme, qui est = 1 1 angle droit; ces deux polygones sont donc équiangles; de plus leurs côtés homologues sont proportionnels, car ces côtés sont de part et d'autre égaux entre eux; par conséquent on a les proportions, à partir du point A de l'une et l'autre figure : AC (fig. 79) : AB (fig. 80) : : CD : BC :: DB : DL; les deux polygones ayant leurs angles égaux et leurs côtés homologues proportionnels sont semblables : car on pourrait les placer l'un dans l'autre comme le sont les hexagones ABCD... abcd... (fig. 81) de manière que tous les côtés fussent réciproquement parallèles (55).

128. TH. Le côté de l'hexagone A C DB... (fig. 79) est égal au rayon du cercle circonscrit.

Sol. Du centre O du cercle circonscrit, tirons les rayons O A, O C aux angles A, C du polygone, nous formerons le triangle A O C, lequel est équilatéral, car l'angle A O C ayant son sommet au centre du cercle, a pour mesure l'arc A C ou le sixième de la circonférence; les six côtés de l'hexagone régulier inscrit peuvent être considérés comme des cordes égales; or, la somme de tous les angles que l'on peut former autour du point O égale exactement cellè de quatre droits (20), douc AOC est le fade quatre droits, oules 2 de deux angles droits, qui sont

la somme des trois angles d'un triangle (37); si l'on retranche  $\frac{2}{6}$  de cette somme on de  $\frac{6}{6}$  il restera  $\frac{4}{6}$  pour la valeur des deux autres angles A, C du triangle ou  $\frac{2}{4}$  pour chacun, car ces angles sont égaux comme opposés à des cotés égaux AO, CO rayons d'un même ecrole; le triangle AOC est donc équiangle, et par conséquent il est équilatéral ; donc AC = CO ; donc le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit.

Il suit de la démonstration qui précède que pour inscrire un hexagone régulier dans un cercle, il suffit de porter à la suite de lui-même le rayon de ce cercle sur la circonférence; on trouvera toujours qu'il y va six fois exactement; de là suit cette croyance vulgaire que le diamètre de tout cercle (ou deux rayons) est le tiers de la circonférence.

129. Quant au triangle équilatéral inscrit A D E, et que l'on forme en joignant trois des angles de l'hexagone non consécutifs, comme la figure (79) le fait voir clairement, quelle est la longueur de l'un de ses cotés, de A D par exemple, comparée à celle du rayon du cercle circonscrit? ayant tiré le diamètre AB, on a le triangle ADB rectangle en D, parce que les côtés de cet angle D qui a son sommet à la circonférence, s'appuient sur le diamètre (80); AB est donc une hypoténuse, et l'on a :

$$\overrightarrow{AD} \stackrel{2}{=} \overrightarrow{AB} \stackrel{2}{-} \overrightarrow{BD} (109).$$

Mais AB vaut deux fois le rayon BO; BD comme côté de l'hexagone inscrit est aussi égal à BO, c'est donc comme si l'on avait.

AD = (2 BO élevés au carré) - BO.

Or, le, carré de 2BO = 4BO, il vient donc AD = 4BO - BO = 3BO

Représentant par 1 la longueur du rayon BO, on a pour résultat définitif.

AD =  $\sqrt{3}$ ; donc le côté du triangle équilatéral inscrit est au rayon comme la racine carrée de 3 est à 1.

130. PROBLÈME. Inscrire un carré dans un cercle.

Sot. Ayant tiré un diamètre, n'importe dans quel sens, coupez-le en deux parties égales (28), au moyen d'une perpendiculaire, laquielle passera par le centre; ces deux ligues réciproquement perpendiculaires, on ces deux ligues réciproquement perpendiculaires, on ces deux diamètres détermineront quatre points également distants sur la circonférence; joignez ces points par des cordes, et vous aurez un carré dont les quatre angles aurient leur sommet à la circonférence; soit ce carré inserit EGFH (fig. 72) dont les quatre angles E, G, F, H sont à la circonférence d'un cercle; pour connaître le rapport qui existe entrele rayon du cercle circonscrit et les côtés de ce carré, considérez le diamètre EF comme hypoténuse du triangle EGF, rectangle en G, lequel triangle est jöocle; EG, GF étant égaur comme côtés . d'un même carré; d'oi il suit qu'on a

$$\overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF} = 2\overline{EG}.$$

Supposant que le rayon du cercle soit 1, EF le diamètre sera 2, et son carré sera 4; on aura donc 4 =

**<sup>2</sup>E**G, ou bien  $\overline{E}G = 2$ ;  $\overline{E}G = \sqrt{2}$ ; or, le rayon est représenté par 1, donc  $\overline{E}G$  côté du carré inscrit est au rayon du cercle comme la racine carrée de 2 est à l'unité.

<sup>131.</sup> PROBLEME. Un polygone régulier a bed.. (fig. 81)

inscrit dans un cercle étant donné, circonscrire au même cercle un polygone semblable.

Sol. Par le point G, milieu de l'arc be, menez une tangente à cet arc, ce qui revient à élever une perpendiculaire à l'estrémité du rayon G(S3); cette tangente BC sera parallèle à bc; ces deux lignes sont l'une et l'autre perpendiculaires au rayon OG, lequel aboutissant au milieu de l'arc bGc est perpendiculaire sur le milieu de la corde bGc equi soustend cet arc (74).

Prolongez les rayons Qb, Qc jusqu'aux points B, C de la tangente, vous aurez les deux triangles semblables Obc, OBC; ils ont l'angle O commun, c les angles b, B, c, C, sont égaux comme ayant leurs côtés parallèles; on a donc Ob: OB:: Oc:: Oc:: bc: BC; on démontrerait de la même manière que les triangles Odc, ODC sont aussi semblables... D où il suit que le polygone circonscrit est semblable au polygone inscrit; d'où il suit encore que les côtés et les angles du polygone ABCD. sont degaux entre eux, puisqu'il en est ainsi dans le polygone inscrit abcde...

Si le polygone donné ABCD... (fig. 81) est circonscrit, il sera très facile d'en inserire un semblable dans le même cercle: après avoir tiré du centre O du cercle aux angles A, B, C, D.... du polygone circonscrit, les lignes OA, OC, OD.... on n'aura qu'à joindre par des cordes ab , bc, cd.... les points a, b, c, d.... par lesquels les lignes OA, OC, OD.... couperont la circonférence du cercle inscrit; bc d....

132. Th. L'aire où la surface d'un polygone régulier est égale à son périmètre (son contour), multiplié par la moitié du rayon du cercle inscrit.

Sol, Soit le polygone régulier ABCDE ... (fig. 81),

composé de six triangles tous égaux à BOC; ce dernier a pour mesure sa base BC multipliée par la moitié de OG sa hauteur (106); OG est le rayon du cercle inscrit au polygone; or, BC est un des côtés du polygone régulier; il est de plus évident, sans démonstration, que son périmètre égale 6 BC : car BC = CD = DE = EF... donc la surface du polygone est exprimée par la somme des côtés A B. BC. CD... qui forment son contour, multipliée par la moitié du rayon du cercle inscrit; si le polygone était isolé, ou qu'il fût inscrit dans le cercle, tel que abode... (fig. 81), et qu'on voulût en calculer la surface sans avoir égard au cercle circonscrit, on ferait le produit de la somme de scs côtés par la moitié de O q perpendiculaire abaissée du centre O sur le côté bc: en effct, le triangle b O c a pour mesure sa base b c multipliée par la moitié de Og; mais il est évident que les triangles bOc, cOd, dOe .... sont égaux entre eux; donc ils ont tous pour mesure le côté du polygone qui leur sert de base, multiplié par la moitié de Og.

133. Th. Les contours des polygones réguliers d'un même nombre de côtés sont entre eux comme leurs côtés, ou comme les rayons des cercles inscrits ou circonscrits, et les surfaces de ces mêmes polygones sont aussi entre elles comme les carrés de leurs côtés, ou même comme les carrés des rayons des cercles qui leur sont inscrits ou circonscrits.

Sor. Les polygones réguliers d'un même nombre de côtés sont nécessairement des figures semblables, qui sont composées de triangles semblables; or, il a été démontré (68) que les contours des figures semblables sont eutre eux comme leurs côtés homologues; il a été démontré également que les surfaces des figures semblables sont entre elles comme les carrés de leurs çôtés

homologues (114); il serait donc oiseux, superflu, de prouver que des polygones réguliers d'un même nombre de côtés, et qui sont composés d'un certain nombre de triangles semblables, que leurs périmètres sont entre eux comme les côtés homologues de ces triangles composants; et leurs surfaces comme les carrés des côtés homologues de ces triangles.

Soient deux polygones réguliers A et B d'un même nombre de côtés, et que le premier soit composé de triangles tels que A B C, et le second d'un même nombre de triangles abe semblables à A B C (fig. 82), on aura AB: ab: AC: ae, et aussi surface de A B C est

à celle de abc, commc AB est à ab (119)

Si donc le polygone A contient le triangle ABC 9 fois et le polygone B un même nombre de fois le triangle abc, on pourra dire que sous tous les rapports poly. A: poly. B:: ABC: abc.

134. Tu. Les cercles sont, absolument parlant, des polygones réguliers parfaitement semblables entre eux.

Soi. Cette proposition est incontestable : car on peut se représenter la circonférence de tout cercle comme un polygone régulier composé d'un nombre infini de côtés égaux entre eux; cette supposition n'a rien d'absurde. Soient deux cercles A et B; que le premier ait un décimètre de diamètre et le second un centimètre, si l'on divise leurs circonférences en cent millions de parties, et que l'on tire des cordes qui joignent ces divisions, on aura deux polygones réguliers d'un même nombre de côtés, dont les périmètres différeront de bien peu des circonférences des deux cercles; et si ces circonférences étaient divisées en un nombre infini de parties, elles ne différeraient en rien des contours des polygones qui leur seraient insprits ou circonscrits.

D'où il suit que les cercles jouissent des mêmes propriétés que les polygones réguliers et semblables entre eux.

Ainsi donc leurs circonférences (ou périmètres) sont entre elles comme leurs rayons, leurs diamètres; et leurs surfaces comme les carrés de leurs rayons, de leurs diamètres et même de leurs circonférences.

135. Tr. La surface du cercle est égale au produit de sa circonférence par la moitié de son rayon, ou à la moitié du produit de sa circonférence par son rayon.

Sot. Le cercle étant, comme on l'a fait observer (134), un polygone régulier d'une infinité de côtés, sa surface doit être égale à son pérmètre (circonférence) par la moitié du rayon (132); le cercle, en effet, peut être considéré comme composé d'une infinité de triangles égaux, qui ont tous leurs bases à la circonférence et dont les hauteurs sont égales à son rayon.

136. Remarque. Il suit de ce qui précède que la surface du secteur DCE (69) (fig. 46) est égale au produit de l'arc DE, multiplié par la moitié du rayon du cercle AHB... dont il fait partie.

Supposons que l'arc DE soit le sixième de la circonférence entière, la surface du secteur sera aussi le sixième de celle du cercle A H B... il n'est pas absurbe de se représenter le secteur comme une partie aliquote du cercle.

137. REMARQUE DEUXIÈME. Pour avoir la surface d'un segment (69) A B F (fig. 82), il faut d'abord calculer celle du secteur A F B C, puis retrancher du total celle du triangle A B C, le reste exprimera la surface du segment A B F.

138. Tr. Trouver le rapport approché de la circonférence au diamètre.



Sot. La méthode par laquelle on obtient le résultat le plus satisfaisant, consiste à calculer les périmètres de deux polygones semblables, l'un inscrit et l'autre érronserit au cercle; et en subdivisant et multipliant indéliniment les côtés de ces polygones on obtient ainsé deux séries de nombres qui se rapprochent sans cesse, c'està-dire que celle qui exprime le périmètre du polygone inscrit augmente, tandis que celle qui représente le contour du polygone circonserit diminute.

Il est en esset acide de comprendre que lo périmètre du polygone inserit  $ab \, c \, de_s$ . (fig. 81) est moindre que la circonscrence du cercle : et, par exemple, il est évident que l'arc  $b \, Gc$  est plus grand que la corde  $bc_f$  il n'est pas moins évident que le côté BC du polygone circonscrit est plus grand que l'arc  $b \, Gc_f$  si vous en doutes, considérez GC et CH, la somme de ces deux moitiés de deux côtés du polygone circonscrit est plus grande que le développement de l'arc  $Gc \, H$ .

Si l'on multipliait les côtés des deux polygones abed.., ABCD..., on comprend aisément que ces deux polygones se rapprocheraient de la circonférence du cercle.

Voici une idée du procédé que l'on peut employer pour atteindre le but d'une manière satisfaisante,

139. Soit l'hexagone inscrit ABCD... (fig. 80); il a été prouvé (128) que son contout égale six fois le ráyon du cercle circonscrit ABCD... d'où il suit que le rayon de tout cercle est, à une certaine différence près, le sixième de la circonférence; D L est dans ce cas; mais l'on comprend que l'aro D K L, étant développé, est plus grand que D L, corde qui le soustend; si du centre O du cercle circonscrit on abaisse la perpendiculaire O m sur la corde D L, cette perpendiculaire coupera D L et l'arc D K L en deux arcs égaux D K, K L (74), les cordes qui

soustendent ces deux arcs peuvent être considérées commé faisant partie d'un polygone régulier de 12 côtés dont le périmètre se rapproche beaucoup plus de la circonférence du cercle circonscrit que celui de l'hexagone A BCD... (138)

140. Cherchons maintenant quel est le rapport DK du nouveau polygone au rayon du cercle circonscrit : le triangle DK met retrangle en m; DK est son hypotenuse; Dm un de ses côtés est la moitié de DL qui égale le rayon; si nous connaissions la longueur du côté m K, nous aurions facilement celle de l'hypoténuse, en exprimant en nombres cette égalité.

$$Dm + mK = DK.$$

Or, pour avoir la longueur de m K, il faut calculer les iongueurs des côtés du triangle OmL, rectangle en m dont on connaît l'hypoténuse OL qui est un rayon du cercle, et le côté mL qui est la moitié de ce rayon ; retranchant le carré de mL, du carré de OL, on aurà le carré de Om.

Représentons OL par  $10 \cdot m$  L le sera par 5; représentons enfin 0m, par x, nous aurons:

$$OL$$
 (ou 100) =  $mL$  (ou 25) +  $a$ .

Donc x = 100 - 25 = 75;  $x = \sqrt{75}$ ; la racine carrée de 75 est 8,66.

Si l'on retranche cette quantité qui représente O m, du rayon O K, lequel est représenté par 10, on aura 10 — 8,66 — 1,34 pour la valeur de m K, dont lecarré est 4,7956, lequel ajonté & 25, carré de D m, on aura 26,7956 pour le carré de l'hypoténuse D K; faisant l'extraction de la racine, il vient 5,176 pour exprimer la louiguenr de DK, côté du dodécagone, comparée à celle du rayon.

- 141. Si l'on s'en tenait à l'hexagone, le rapport approché de la circonférence au rayon, celui-ci valant 10, serait comme 60 est à ce dernier nombre 40; tandis que si ,l'on fait usage du polygone inscrit de 12 côtés, on trouve que la circonférence est au rayon comme 5,176  $\times$  12 = 62,112 est à 10; par conséquent le diamètre étant 20, il est à la circonférence comme ce dernier nombre 20 est à 62,112, c'est-à-dire, après avoir divisé les deux termes chacun par 20, comme 1 : 3,1056, Opérant de la même manière pour le côté DK, en abaissant sur son milieu le rayon OF, on le partagerait ainsi que l'arc DK en deux parties égales ; on calculerait la longueur de la corde qui soustendrait l'arc DF moitié de DFK, comme on a calculé celle dc D K qui soustend la moitié de l'arc DKL; le résultat donnerait le contour du polygone inscrit de 24 côtés; opérant toujours de la même manière, on obtiendrait successivement celui des polygones de 48, 96, 192.... côtés.
- 142. Авсиний в s'arrêta aux polygones de 96 côtés, l'un inscrit et J'autre circonscrit, et il trouva que le diamètre étant 1, la circonférence est moindre que 3  $\frac{40}{70}$  et plus grande que 3  $\frac{40}{71}$ ; d'où il conclut le fameux rapport 1 : 3  $\frac{4}{7}$ ; ou, multipliant les deux termes par 7, :: 7 : 22. Les modernes ont pousse l'exactitude beaucoup plus loin : on a calculé des périmètres de polygones de 12 mille, 30 mille côtés et plus.
- 443. Remarque. On trouvera dans le comptément le rapport du diamètre à la circonférence jusqu'au degré de précision que l'on peut désirer; toutefois il est bon de

faire observer que le rapport du diamètre à la circonférence n'est jamais exact, lors même qu'on pousserait le calcul à l'infini, ce qui prouve que la quadrature du cercle est une chimère.

144. Outre le rapport d'Archimède 7: 22, on fait encore usage de cèlui d'Adrien Metiua plus rapproché, et plus exact : ses deux termes sont 113: 355, c'est-à-dire que si le diamètre contient 113 parties, la circonférence aura 355 de ces mêmes parties; remarquez que les chifres qui composent ce rapport sont les trois premiers nombres impairs 1, 3, 5 répêtés chacun deux fois, dans leur ordre naturel; ce qui fait que le rapport est facile à retenir de mémoire.

145. PROBLEME. Connaissant le diamètre d'un cercle, calculer sa circonférence.

Sol. Soit exprime par 4 le diametre donné, si l'on adopte le rapport 7: 22, on formera cette proportion:
7: 22::4:x.

Faisant le produit des moyens, et divisant le résultat 88 par l'extrême 7, il vient pour la valeur de x, 12,571. Si l'on fait usage du rapport 113: 355, on a la pro-

Si l'on fait usage du rapport 113 : 355, on a portion :

113: 355::4:x.

Multipliant 355 par 4, et divisant le produit 1420 par
113, il vient pour la valeur de x, 12,566, résultat plus
exact que le précédent, car il vient d'être dit (142) que
le rapport 7: 22 donne une circonférence un peu trop
forte.

146. Problème. Si la circonférence est représentée par 18, on établira cette proportion.

22:7::18:x.

Multipliant 18 par 7, et divisant le produit 126 par 22, le quotient 5,727 exprimera la longueur du diamètre demandé.

# QUATRIÈME PARTIE.

DES PLANS, DE LEURS RAPPORTS AVEC DES LIGNES DROITES ET DES ANGLES QU'ILS PRUVENT FORMER ENTRE EUX.

147. OBSERVATION. Une droite que l'on applique sur un plan n'importe dans quel sens se confond avec lui (10), si donc cette droite a deux points communs avec le plan, elle ne peut plus s'en séparer.

148. Une droite est perpendiculaire à un plan lorsque, de quelque côté qu'on la considère, elle ne penche nullement vers aucun quelconque des points du contour du plan : telle est la position d'un fil-à-plomb que l'on suspend au-dessus d'un bassin rempli d'eau, la surface du liquide représentant un plan.

149. Deux plans sont parallèles lorsqu'ils ne peuvent jamais serencontrer, supposé qu'ils soient étendus à l'infini dans tous les sens; d'où il suit que si l'on tire une droite dans l'un des deux plans, cette ligne sera parallèle à la l'autre plan; et réciproquement ce dernier plan sera parallèle à la ligne.

150. La ligne par laquelle un plan est censé en couper un autre, est nécessairement une droite; représentezvous deux plans figurés par deux carreaux de vitre infiniment minces, et parfaitement droits en tous sens; il est évident que si l'un de ces carreaux coupe l'autre, la ligne d'interjection de ces plans sera droite, sans quoi



l'un des carreaux ou tous les deux présenteraient des surfaces courbes ou angulaires.

151. Tn. Trois points suffisent pour déterminer la position d'un plan.

Sor. Soient (fig. 83) les trois points A, B, C, jolgnons ces points par les lignes AB, AC, BC, et supposons que la ligne AB est contenue dans un plan donné; si l'on fait tourner le plan autour de AB comme sur une charnière, lorsqu'il sera arrivé sur le point C sa position sera déterminée; car les lignes CA, CB ayant deux points communs avec le plan se confondront avec lui (147).

Il suit de là que l'angle que forment deux droités A.C., BC suffit pour déterminer la position d'un plan : car cet angle détermine celle de trois points, celui du sommet C., et les deux autres A, B pris à volonté sur ses côtés.

Une ligne courbe suffit encore pour déterminer la position d'un plan ; il est, en effet, toujours possible de prendre sur cette courbe trois points qui ne soient pas en ligne droite.

452, Tr. Si une ligne droite GO (fig. 84.) est perpendiculaire à deux autres CP, HF tirées dans le plan AB, et qui se coupent au point O, où elle rencontre le plan, elle sera perpendiculaire à ce plan, ainsi qu'à toutes les droites tirées dans AB qui passeront par son pied.

Son. Prenons sur CD, HF, à partir du pied de la perpendieulaire, des longueurs égales OC, OF, OD, OH; et du point G tirons les obliques GC, GH, GD, GF, nous aurons les triangles GOC, GOH, GOD, GOF tous égaux entre cux : ils ont de commun le côté GO; OC, OH, OD.... sont des côtés égaux par construction; de plus ils sont tous rectangles en O; ils ont donc un angle égal, compris entre côtés égaux chaeun à chaeun; donc ils sont égaux (23); done leurs hypoténuses GC, GH.... sont des obliques égales qui s'écartent également de la perpendiculaire GO; donc cette dernière est perpendiculaire sur le plan AB.

Que si l'on objectait que cela n'est vrai qu'autant que le système, composé de la perpendiculaire GO et des obliques GD, GF, GH... est dans la position qu'on lui a faite; à cela on répondrait que les points C, F, D, H, qui font partie du plan AB, déterminent la base du système, et que ces points ne pouvant jamais quitter le plan, il s'ensuit que les données du théorème ne changeront point quelle que soit la position des points C, F, D, H relativement aux quatre côtés du plan AB.

De là il suit que GO est perpendiculaire sur toute droite qui, comme EO passe par son pied; cette ligne étant tout entière dans le plan, si l'on suppose que tout le système fasse un mouvement de rotation autour de la perpendiculaire GO, de telle sorte que OF aille se confondre avec OE, n'est-il pas évident que l'angle EOG sera droit, et que par conséquent GO sera perpendicu-

laire sur EO?

153. Tn. Les obliques CD, CF, CH (fig. 85) qui s'écartent également du pied de la perpendiculaire CO, sont égales entre elles, et CG qui s'en écarte davantage est la plus longue.

Sor. Les numéros 25, 26 contiennent implicitement la solution de ce théorème; en effet, si du pied O de la perpendiculaire et avec un rayon OD on décrit une circonférence DFH...... et qu'ensuite on joigne les points D, F, H..., pris à volonté sur la circonférence, avec le sommet C de la perpendiculaire, on aura les triangles égaux COD, COF, COH; car ils sont tous rectangles en O; ils ont le côté CO commun, en outre les côtés DO, FO, HO.... sont égaux comme rayons d'un même cercle; donc ces triangles ont un angle égal comprisentre côcle.

tés égaux chacun à chacun; donc ils sont égaux (23); donc les obliques ou les hypoténuses sont égales comme s'écartant de la même quantité du pied O de la perpendiculaire.

Quant à l'oblique CG qui s'écarte le plus de la perpendiculaire, elle est plus longue que CH, ce qui a été clairement démontré n° 26 : ces deux lignes étant dans le plan du triangle COG.

154. PROBLÈME. D'un point donné C hors d'un plan A B (fig. 85) abaisser une perpendiculaire sur ce plan.

Sol. De ce point donné comme centre, et avec un rayon plus grand que la ligne qui mesure la plus courte distance du point C au plan, décrivez la circonférence DFH; après quoi, par le procédé du n° 85, cherchez le centre de cette circonférence; joignez le point O que vous aurez trouvé avec le point C; CO sera la perpendiculaire demandée.

155. Problème. D'un point O (fig. 84) pris sur un plan, élever une perpendiculaire sur ce plan.

Sol. Par ce point O, tirez les lignes indéfinies CD, HF qui se coupent en O, et, par le procédé du n° 29, élevez en O la perpendiculaire GO; de sorte qu'elle soit perpendiculaire en même temps sur CD, HF.... Elle le sera aussi sur le plan AB (152).

## DES ANGLES PLANS.

156. Deux ou plusieurs plans qui se coupent ou se rencontrent forment des angles dits plans, par la raison que les côtés de ces angles sont réellement des plans; le plan AFCD qui coupe en CA le plan ACBF, (fig. 86) forme avec celui-ci un angle plan.... les

feuillets d'un livre que l'on ouvre peuvent donner une idée, grossière il est vrai, de ce que l'on doit entendre par un angle plan; dans cette supposition chacun des feuillets est censé représenter un plan.

157. Tn. Une droite DE (fig. 86) tirée dans un plan AD, et qui est parallèle à une autre ligne AC, tirée dans un autre plan parallèle à AB, ne saurait jamais rencontrer ce dernier.

Sol. Car pour que DE, étant parallèle à AC, et se trouvant dans le méme plan que celle-ci, pût rencontrer le plan AB, il faudrait qu'elle rencontrât sa parallèle CA, seule ligne qui soit commune aux deux plans ; or cela est impossible (39).

158. TH. Deux angles plans sont égaux, lorsque étant placés l'un dans l'autre ils coincident parfaitement; out bien quiand, sans changer d'ouverture, les plans qui les forment se confondent réciproquement quelle que soit la figure de ces plans.

Sot. Soient les deux angles dièdres formés par les plans A D, AB, ad, ab (fig. 86), si après avoir porté ca sur CA, les plans qui forment les deux angles se confondent réciproquement; ou ce qui revient au même si les angles B D C, bd ou G HI, g h1 sont égaux, les deux angles dièdres sont aussi égaux entre eux : car l'ouverture de ces angles est mesurée par celle des angles linéaires G HI....

159. TH. Un plath HP (fig. 87) est perpendiculaire à un autre plan AB, quand il ne penche ni d'un côté ni de l'autre; ou bien, lorsqu'une droite EF tirée dans le plan HP, est perpendiculaire à IK; cette dernière étant aussi perpendiculaire à la ligne d'intersection HG des deux plans; d'où il suit que les angles EFI, EFK sont droits : donc le plan HP est perpendiculaire sur le plan AB.

160. Toute ligne, qui comme CD tirée dans le plan HP est parallèle à EF est aussi perpendiculaire sur le plan AB.

Sol. CD étant parallèle à EF est, perpendiculaire sur la ligne d'intersection H G des deux plans; mais HP est perpendiculaire sur le plan A B, donc CD ne penche ni vers H ni vers G, ni vers I ni vers K, étant contenue dans le plan H P, perpendiculaire sur le plan A B.

161. Th. La ligne HG (fig. 88) étant perpendiculaire sur le plan AB, tout plan qui passe par HG est aussi

perpendiculaire sur AB.

Sol. La vérité de cette proposition se comprend aisément sans démonstration : soit le plan IEFD qui passe par HG; si par le point G, pied de la perpendiculaire, on tire sur AB, JK perpendiculaire sur ID, ligne d'intersection de IEFD avec le plan AB, les angles HGJ, HGK seront droits: done le plan IEFD dans lequel se trouve la perpendiculaire HG ne penche d'aucun côté du plan AB; done il est perpendiculaire à ce plan.

On démontrerait par un semblable raisonnement que le plan JC qui passe par HG est aussi perpendiculaire

sur AB.

162. Tr. Deux plans AB, a b (fig. 89) qui sont perpendiculaires à une droite Cc. ne peuvent se rencontrer.

Sol. Puisque les deux plans sont perpendiculaires à la ligne Cc, cette ligne fait des angles droits avec toutes celles qui sont menées par son pied dans l'un et l'autre plan (152).

Mais on veut que les deux plans se touchent en un point quelconque O; tirez Ocet OC, ces lignes, par hypothèse, sont perpendiculaires sur Ce: d'où il suit que si elles se rencontraient en O, on pourrait de ce point abaser deux perpendiculaires sur une même ligne, ce qui est impossible (32). 163. TH. Lorsque deux plans parallèles ab, AB (fig. 90) sont coupés par un troisième DE, les lignes d'interjection EF, CD sont parallèles entre elles.

Sot. Ces lignesse frouvant dans les plans ab, AB, qui par hypothèse sont parallèles entre eux, et de plus dans le plan DE, elles ne sauraient jamais se rencontrer : car s'il en était autrement, les plans ab; AB dans lesquels sont tirées ces lignes se toucheraient aussi à leur point de rencontre, ce qui est démontré impossible.

164. Remarque. Les parallèles CE, DF comprises entre deux plans parallèles ab, AB sont égales entre elles.

Soil. Puisque ces lignes sont parallèles entre elles, elles se trouvent dans un même plan D F CE; mais EF, CD étant aussi parallèles entre elles, il s'ensuit que la figure DFCE est un parallèlegramme; donc CE = DF.

165. Remanque previène, Il suit encore de ce qui précède, que des perpendiculaires qui sont comprises entre deux plans parallèles sont égales entre elles : car faisant passer un plan par ces perpendiculaires prises deux à deux, on aurait autant de parallèlogrammes rectangles, dont les côtés opposés et parallèles entre eux seraient perpendiculaires à l'un et à l'autre plan.

166. TH. Deux lignes OI, GH (fig. 91) qui rencontrent trois plans parallèles AB, CD, EF sont coupées par ces plans en parties proportionnelles.

Son. Joignez les points G, I par la droite GI; tirez encore HI entre les points I, H, par lesquels les droites données rencoutrent le plan EF; joignez aussi les points K, L, P, où les trois droites OI, GH, GI sont coupées par le plan CD; joignez enfin GO.

Considérant ensuite la figure HGI comme un plan triangulaire qui coupe les plans EF, CD, il s'ensuit que les lignes d'intersection HI, KL sont parallèles (163), il en est pareillement de GO, LP, lignes d'intersection du plan triangulaire O I G avec les plans A B, CD; on a donc les deux triangles O I G; I GH, dont les côtés sont coupés en parties proportionnelles par KL, LP, parallèles à leurs bases HI, GO; d'où l'On conclut ces proportions:

Donc, à cause du rapport commun GL: LI, dans les deux proportions, on a GK: KH::OP:PI.

167. Th. L'angle compris entre deux plans AFG, ADI peut être mesuré par l'angle linéairé GAI (fig. 92), dont les côtés sont perpendiculaires à la ligne d'intersection CA des deux plans.

Sor. Si au point C on élevait sur CA les perpendiculaires CD, CF, et si ces perpendiculaires & trouvaient dans les plans AD, AF, les angles GAI, FCD seraient égaux, comme ayant leurs côtés parallèles chacun à chacun, et comme perpendiculaires à CA et tirés dans un même plau, et de plus leurs ouvertures étant tournées dans le même sens.

168. Remanque. Il est inutile de démontrer, que si l'angle dièdre que forment les deux plans augmente ou diminue l'angle GA I augmente ou diminue dans le même rapport: en effet, si, tournant autour de CA, le côté ID du plan A CD... r venait se confondre avec HE, côté du plan ACE... l'angle GA I deviendrait GA H....

169. Observations. Les angles formés par deux plans ne différent des angles linéaires qu'en ce que leurs côtés out une certaine largeur : ainsi, lorsqu'un plan est perpendiculaire sur un autre, il forme avec lui deux angles droits; et réciproquement, si un plan B, forme avec un autre plan C, deux angles droits, il est perpendiculaire sur ce dernier; deux plans qui se coupent forment des angles opposés par les sommet qui sont égaux entre eux; un plan qui en

rencontre un autre, n'importe dans quelle direction, forme avec lui deux angles dont la somme équivant à celle de deux angles droits; enfin, lorsque deux plans parallèles sont coupés par un troisième, il en résulte des angles correspondants, alternes-internes, etc., etc., qui ont les mêmes propriétés que ceux que forme une sécante avec deux parallèles.

#### LES ANGLES SOLIDES.

170. On appelle angles rolides des espaces compris entre plusieurs plans qui passent tous par un certain point, le toit pointu d'une tour, qui est à plusieurs faces, représente assez bien un angle solide. Comme le mot solide implique l'idée de quelque chose de plein, de massif, il serait plus exact d'appeler ces sortes d'angles, angles polyèdres (angles à plusieurs faces), ces angles n'étant pas toujours pleins.

Il faut au moins trois angles plans pour former un angle solide.

171. Tn. La somme de deux quelconques des trois angles plans, qui forment un angle polyèdre, est toujours plus grande que le troisième, eclui-ci, bien entendu, étant plus grand que les deux autres.

Sor. Soit (fig. 93) l'angle polyèdre ABCF, formé par les angles plans AFB, AFC, BFC, et dont F occupe le sommet; admetions que AFB est le plus grand des trois, la somme des angles AFC, BFC sera dans tous les cas plus grande que AFB.

Dans le plan de A FB, faites B FD == B F C; tirez arbitrairement la ligne A DB, et dayant pris F C == FD, tirez AC et B C, les deux triangles B F D, B F C sont égaux ; d'abord le côté B F est commun, et C F == D F par construction; les angles BFD, BFC sont aussi égaux par construction; les deux triangles ayant un angle égal compris entre côtés égaux sont égaux (23), donc BD == BC,

Mais on a AB < que AC ~LB C (22), retranchant de part et d'autre les oôtés égaux BD, BC, il restera AD > AC; les deux côtés égaux BD, BC, il restera AD esquire chacun à chacun aux oôtés AF, CF du triangle AFC; mais le troisième AD est plus petit que AC, donc l'angle AFD est plus petit que l'AC, donc l'angle AFD est plus petit que l'angle AFC; ajoutant BFD = BFC, on a AFD + BFD ou AFB < AFC + BFC.

172. REMARQUE. La démonstration du théorème ci-dessus ne laisse rien à désirer, mais elle exige beaucoup d'attention pour ne pas perdre le fil des raisonnements qui conduisent à la solution.

On peut passer outre dans une première lecture.

Voici un moyen simple d'attendre le même but non avec le même degré d'exactitude, s'entend, mais toutefois avec assez de précision pour convaincre de la vérité de la proposition.

Si l'on joint les points A, B, C, pris à volonté sur les côtés AF, CF, BF des trois angles plans, on aura le triangle ABC, dont les côtés AC + BC sont plus grands que AB (22).

Pour plus de simplicité transportons les angles A F C, CFB, A F B str un même plan, et faisons DFC (fig. 99) égal A F C; et que CFB et BF A soient les mêmes que œux de la figure 93, supposons enfin que les côtés D F, C F, B F, A F de ces trois angles sont égaux, c eq ui ne changera rien à l'état de la question; a yant tire DC, CB, BA, on aura trois triangles qui, en pliant la figure, si le côté A F allait se confondre avec DF formeraient un angle soide; et dans ce cas, D C, CB, B A deviendraient les côtés d'un même triangle, de sorte qu'on aurait

# DC + BC > AB.

Après avoir mené des parallèles de, be, ab à ces droites, on aurait encore

$$de + be > ab$$
.

Cette expression serait constante quoiqu'on multipliat les parallèles dc, cb... jusqu'au point F, sommet des trois angles, où elles égaleraient zéro.

Cette démonstration, moins rigoureuse que la précédente, est vraie au fond, et l'on peut s'en contenter dans une première lecture.

173. Th. La somme des angles plans qui forment un angle solide est toujours moindre que celle de quatre droits.

Sor. Soit le polygone AFBED (fig. 94); d'un point quelconque O, menons à ses angles OA, OC, OB...; la somme de tous les angles formés autour du point O, vaut quatre droits.

Par un point C pris au-dessus du polygone, et par ses côtés A D, DE, E B... menous des plans A C D, D C E, E C B... nous formerons l'angle polyèdre C.

Prouvons maintenant que l'un des angles plans qui forment l'angle polyèdre DCE, par exemple, est plus petit que DOE, un de ceux qui sont formés autour du point O, et avec lequel il a de commun le côté DE du polygone.

Il est bon de faire observer que la solution qui suit n'est possible qu'autant que les côtés de l'angle DC E sont plus longs que DO, EO, côtés de l'angle DEO; il pourrait se faire que cela ne fût pas, mais ce serait presque un cas particulier.

Supposons donc que DC est plus grand que DO, et traçons les triangles DCE et DOE (fig. 100), que nous supposons être dans le même cas que ceux désignés par les mêmes lettres dans la figure 94; par le sommet O de l'angle DO E, menons de, parallèle à DE, les triangles Cde, CD Escront semblables (58), de sorte que les angles Cde, CD Escront égaux; il en sera pareillement des angles Ced, C ED; la somme des angles Ced, C ED; la somme des angles Ced, C ED; la somme des angles de l'un et l'autre triangle dCe, D OE égale deux droits.

Mais les angles afO, faO sont moindres que les angles Ced, Cde, lesquels égalent CED, CDE; donc pour que les trois angles du triangle fOa vaillent deux droits, il faut que l'angle O soit plus grand que l'angle C.

ut que l'angle O soit plus grand que l'angle C. 174. Démonstration applicable à tous les cas.

L'angle solide C (fig. 94) étant coupé par un plan quelconque A CB E... prenez à volonté, dans l'intérieur du polygone AB D... un point O, et de ce point menez aux

angles du polygone OA, OD, OE....

La somme des angles des triangles ACD, ECD équivaut à la somme des angles des triangles AOD, DOE; mais considérant le point D comme le sommet d'un angle trièdre formé par les trois angles plans ADC, EDC, EDA, ce dernier, qui est le troisième angle plan, qui forme l'angle trièdre dont le sommet est en D, contient les angles ADO, OD E; mais il est prouvé (171) que la somme de deux des trois angles plans, qui forment angle solide, est plus grande que le troisième ; donc la somme des angles ADC, EDC est plus grande que celle de ADO + EDO, qui composent le troisième angle plan EDA; considérant le point A comme le sommet d'un autre angle trièdre, formé par les angles plans DAC, FAC, on démontrerait de la même manière que les angles DAO + FAO < FAC + DAC... opérant ainsi jusqu'à ce que l'on ait fait tout le tour du polygone, on en conclura que la somme des angles formés à la base des triangles qui ont leur sommet en C est plus grande que celle des angles des triangles qui ont leur sommet en O, et pour bases, comme les précédens, les côtés du polygone AFBE ...; or, si les triangles qui ont leur sommet en C sont au nombre de 5, ils vaudront pris ensemble 10 angles droits; les triangles aussi au nombre de 5 qui ont leur sommet au point O, valent encore 10 droits; mais la somme des angles qui sont formés à la base de ces derniers triangles est moindre que la somme des angles des triangles qui ont leur sommet en C; d'où il suit que, pour établir l'égalité, il est nécessaire que la somme des angles qui ont leur sommet en O soit supérieure à celle des angles qui ont le leur en C; mais la somme des angles formés autour du point O égale quatre droits, donc la somme des angles plans qui forment l'angle polyèdre C est moindre que quatre angles droits,

## CINQUIÈME PARTIE.

### LES POLYÈDRES.

Définitions et explications, 1° Tout espace fermé de tous côtés par des plans ou des surfaces planes s'appelle polyèdre; il va sans dire que les contours de ces plans doivent être des lignes droites; car on conçoit qu'il serait absolument impossible de fermer un espace de tous côtés avec des plans circulaires, de faire une holte, par exemple, dont toutes les faces seraient des cartons taillés en rond.

2º Le plus simple des polyèdres est le tétraèdre, formé de quatre plans triangulaires; on comprend qu'on ne peut fermer un espace de tous côtés avec moius de quatre plans; en effet, les trois angles plans qui forment un angle trièdre laissent une ouverture du côté de la base de l'angle qui, pour être fermée, exige au moins l'application d'un quatrième plan.

Le tétraèdre est aux autres polyèdres ce que le triangle est aux polygones.

3° On appelle polyèdres réguliers, ceux qui sont formés de polygones réguliers égaux, et dont tous les angles polyèdres sont aussi égaux entre eux.

4° Parmi les polyèdres, on distingue le prime, il est formé d'un certain nombre de parallèlogrammes A B F G, A E G K, E D K I . . . . (fig. 96) et de deux polygones égaux A B C D E, G F H I K, dont les plans sont parallèles entre



eux; ces polygones sont réguliers ou irréguliers, c'est indifférent.

Les polygones A B C... G F H... s'appellent les bases du prisme; les parallélogrammes A B F G... forment sa surface latérale ou convexe.

Le plus simple de tous les prismes est celui dont les bases sont des triangles; AFBEH (fig. 97) qui a pour bases les triangles ABD, FEH est dans ce cas.

La hauteur d'un prisme est mesurée par la perpendiculaire abaissée d'un point quelconque de sa base supérieure sur le plan de la base inférieure.

Un prisme est droit, quand les plans de tous les parallélogrammes qui forment sa surface latérale sont perpendiculaires sur les plans de ses bases.

Dans tout autre cas le prisme est oblique.

On distingue les prismes par le nombre des côtés des polygones dont les plans forment leurs bases; ainsi, un prisme est triangulaire, quadrangulaire.... suivant que ses bases sont des triangles, des quadrilatères.

5° Le prisme, qui a pour base un parallélogramme, s'appelle parallélepipéde; toutes les faces de ce prismes sont des parallélogrammes; et ées parallélogrammes sont toujours au nombre de six; CHFD (fig. 97) est un parallélépipède.

Le parallélépipède est rectangle, lorsque toutes ses faces sont des rectangles; parmi les parallélépipèdes rectangles, on distingue le eube, formé de six carrés égaux; un dé à jouer présente la forme d'un cube.

8. La pyramide est un polyèdre, formé par un plan polygonal AFBED (fig. 94) et par des plans triangulaires ACD, DCE, ECB... qui passent tous par le point C.

Le polygone A CB... s'appelle la base de la pyramide, le point C en est le sommet, et l'ensemble des plans triangulaires ACD, DCE....forme la surface comerce où latérale de la pyramide ma le surface trada la comerce de la co

La hauteur de la pyramide est la perpendiculaire ahaissée de son sommet sur le plan de la base, étendu s'il est nécessaires, constitued a la constitue de la particulation de la particulation de la perpendiculaire ahais-

La pyramide est triangulaire... pentagonale... suivant que le plan de sa hase a la figure d'un triangle... d'un pentagone....

Une pyramide est régulière, lorsque le polygone qui lui sert de base est régulier, et que les plans qui forment sa surface convexe sont des triangles égaux entre eux; ou bien quand la perpendiculaire abaissée du sommet sur le plan de la base passe par le centre de cette base.

7° La diagonale d'un polyèdre est toute droite qui joint les sommets de deux angles solides non adjacens."

175. Tn. Deux polyèdres sont semblables, lorsque tous les plans polygonals qui forment leurs faces sont semblables et semblablement disposés.

Sol. Soient les deux pyramides triangulaires A BC D, abed (fig. 95); puisque les faces homologues sont semblables, on a :

Base ABD: base abd: ADB: adb: ACD: acd; prenons sur AD une quantité Da = da, sur BD;  $Db \Rightarrow db$ ; sur DC, Dc = dc; le plan on base abc sera parallèle à ABC, et la pyramide abc D, égale à abcd, sera parfaitement semblable à ABC D: car-toutes les faces de ces pyramides sont des triangles semblables chacin à obacun.

176. Th. Deux prismes sont égaux, lorsque les polygones qui leur servent de bases sont égaux, et que les perpendiculaires comprises entre cès bases; lesquelles mesurent les hauteurs des prismes, sont aussi égales entre elles.

Sor. Quand les prismes sont droits comme ceux de la

figure 96, et que l'on a base FHK = base fh. k, le théorème est évident sans démonstration; car le seux prismes étant droits, on a rectangle GAEK = gaek; BAGF = bagf...

Pouru que les bases et les hauteurs des deux prismes soient égales, et que toutes leurs arêtes soient parallèles, ou penchent exactement du même 60té, les deux prismes quoique obliques seront équivalents; car, si deux prismes droits devenaient obliques; les rectangles qui forment leurs surfaces convexes so déformeraient de la même manière, et produiraient des parallèlogrammes obliques ou rectangles qui seraient toujours égaux chacum à chacum.

ir 477. Tu. Dans tout parallélépipède, les plans opposés sont égaux et parallèles.

Sor. Un parallélépipède est un prisme dont toutes les faces sont des parallélogrammes, et ceux de ces parallélogrammes qui sont opposés sont égaux et parallèles : tel est le parallélépipède ABDFE ... (fig. 97), on voit que ses faces sont au nombre de six ; or, d'après la définition du prisme, les bases parallèles A BCD, FHEG sont égales entre elles. Pour démontrer que la face BCGE = ADFH, on n'a qu'à faire observer que AD, FH sont égaux comme côtés opposés d'un même parallélogramme; FH et GE, côtés opposés du parallélogramme GHE.... sont aussi égaux ; mais GE, BC sont égaux comme côtés epposés du parallélogramme GBE... on a donc A D= FH=GE=BC; on démontrerait avec la même facilité one AF=CG= BE: done les deux parallélogrammes avant leurs côtés égaux chacun à chacun, sont égaux; de plus, ils sont parallèles, car les droites AC, BD, GF, HE qui sont comprises entre eux sont égales et parallèles.

178. REMARQUE. Un parallélépipède est déterminé quand on connaît les trois parallélogrammes qui forment



un de ses augles trièdrès; si, par exemple, on connait les trois parallélogrammes AG, CD, AH qui forment l'angle trièdre A (fig. 97), on aura le parallélépipède, car, tirant GE, égal et paralléle à CB, puis BE parallèle à CG, on formera le parallélogramme égal et parallèle à AH; procédant de la même manière, on formerat le parallélogramme GH égal et parallèle à CD....

179. Tr. Les diagonales menées par les sommets des angles opposés A,E; F,B d'un parallélépipède (fig. 97) se coupent mutuellement en deux parties égales.

Sor. Supposons un plan qui passe par les sommets de ces angles, nous aurons le parallélogramme AB FE, car A F = B E (177), AB, FE sont égales comme diagonales de deux parallélogrammes égaux et paralléles; or, il est démontré (51) que les diagonales de tout parallélogramme se coupent mutuellement en parties égales; donc les diagonales A E, FE se coupent mutuellement, en deux parties égales dans le plan AB FE.

180. Tu. Le plan ABFE (fig 97), qui passe par deux arêtes opposées, AF, BE, divise le parallélépipède en deux prismes triangulaires ABCFEG, ABDFEH égaux entre eux.

Sot. Le plan ABFE passant par les arètes opposées, AF, BE, divise les parallélogrammes ABCD, FEGH en deux triangles égaux (50), donc les bases triangulaires ABD, FEH du prisme ADE... sont égales aux hases ABC, FEG du prisme BGF; les faces latérales de ces deux prismes sont aussi égales entre elles chacune à chaqune; le plan ou le parallélogramme coupant est commun, et il a été suffisamment prouvé que les parallélogrammes ADHF, CBEG sont égaux...

181. Tr. Deux parallélépipèdes, qui ont même hauteur, et dont les bases sont des parallélogrammes égaux en surface, sont équivalents. Sor. Soient les deux parallélépipèdes ABC DEF GH, abet de f yh (fig. 101); si l'on accorde que la base ABC DEF GH, abet de que EF GHE et gh, se t de plus que ces bases sont comprises entre deux mêmes plans parallèles, ce qui fait nécessirement que les deux prismes ont même, hauteur, on prouvera presque sans démonstration, que ces parallélépipèdes sont équivalens; pour cela on taillera un certain nombre de cartons tous égaux à labase ABCD, et les empliant les uns sur les autres, on en formera à volonté le parallélépipède droit ABCDEF GH ou le parallélépipède eblique abedet gh. Si l'on objecte que les ressauts produits par l'épaisseur des cartons, on répondra que cette irrégularité serait inappréciable, si les cartons étaient infiniment minces.

182. Tit. Deux prismes qui ont des bases équivalentes et des hauteurs égales sont équivalens, quelle que soit la figure de ces bases.

Sot. 1° Soient (fig. 96) les deux prismes A B G K, ab gk, qui ont pour bases des pentagones égant et des hauteurs égales, c'est-à-dire que les bases de ces prismes sont eomprises entre deux plans parallèles; si ces deux prismes sont droits, ils sont non-seulement équivalens, mais parfaitement égaux; car, si ou partageait l'un et l'autre en trauches de même épaisseur, et parallèles à leurs bases, on en trouverait un nombre égal dans l'un et l'autre.

Afin de rendre la démonstration palpable, taillez un certain nombre de cartons tous égaux à la base ABCDE, formez-en deux piles droites; si le nombre des cartons est le même dans l'une et l'autre, les hauteurs des deux piles seront égales.

2° Le théorème ne cessera pas d'être vrai quoique l'un des deux prismes A BDG... (fig. 98) soit droit, et l'autre ab dg... de même base et de même hauteur que lui, soit

oblique; leurs bases et leurs hauteurs étant égales, on pourra les partager en un même nombre de tranches de même épaisseur, et toutes égales au pentagone ACDB....

D'ailleurs ayant taillé des cartons égaux au pentagone A CDBF, on en formera deux piles, une droite, l'autre oblique, si elles sont de même hauteur, elles contiendront autant de cartons l'une que l'autre.

183. Tr. Tout parallélépipède oblique peut être converti en un parallélépipède rectangle équivalent, qui aura même hauteur, et une base équivalente à la sienne.

Soi. Si la base AB (fig. 102) du parallélépipéde oblique est un rectangle, élevez à ses quatre angles les perpendienlaires ab, fe, cd, gh, toutes égales à la ligne qui mesure sa haiteur; faites ensuite passer un plan par ebdh, il sera parallèle à AB, puisque ces deux plans comprendront entre eux des lignes perpendiculaires-égales.

Faites ensuite passer des plans par fegh, abed, abfe, ghed, il en résultera un parallélépijede rectangle; car toutes ses faces consécutives seront réciproquement perpendiculaires, et ce parallélépijede ayant même hatteur et même base que le parallélépijede oblique sera son équivalent.

Dans le cas où la base du parallélépripède ne serait pas un rectangle, mais bien un parallélépramme oblique, tel que ABCD (fig. 103), on convertirait ce parallélogramme en un rectangle équivalent, en abaissant du point B sur AD la perpendiculaire BF, et du point C la perpendiculaire CE sur AD, prolongé jusqu'en E; le rectangle BFCE serait équivalent au parallélogramme ABCD, puisqu'il aurait même base et même bauteur que lui (98).

Cela fait, on opérerait comme il vient d'être enseigné

ci-dessus, les conditions du problème étant maintenant les mêmes.

184. Problème. Convertir un prisme quelconque en un parallélépipède rectangle équivalent.

Soil. Si la base du prisme est un triangle quelconque, convertissez-le en un carré équivalent par le procédé du n° 121, élevez ensuite aux quatre angles de ce carré des perpendiculaires égales à la hauteur du prisme donné... (183)

Si la base du prisme est un polygone autre qu'un triangle, convertissez-le en triangle, procédant comme il est enseigné, n° 122; le reste de l'opération comme cidessus.

185. TH. Deux parallélépipèdes rectangles, qui ont même base, sont entre eux comme leurs hauteurs.

Sol. Si l'on admet que les parallélépipèdes rectangles AB, LK (fig. 104), ont des bases égales au rectangle AFDE, ils sont nécessairement entre eux comme leurs hauteurs AC, LG: en effet, prenons une certaine mesure, soit un centimètre, et supposons que AC en contient 11, et GL, 8; partageant AC en 11 parties égales, et faisant passer par ces divisions autant de plans paralléles à la lase AFDE, on aura 11 parallélépipèdes qui, ayant même base et même hauteur, seront égaux (181); or, la somme de ces parallélépipèdes sera évidenment équivalente au volume du parallélépipède AB.

Si l'on partage de la même manière la hauteur LG du parallélépipède LK en 8 parties égales, il en résultera 8 parallélépipèdes égaux à ceux que contient le parallélépipède AB; les deux prismes seront donc entre eux : 14:8 ou comme la hauteur AC est à la hauteur LG.

Si les hauteurs A C, L G n'ont pas de commune mesure, on les supposera divisées en une infinité de partieségales; sclon cette hypothèse, les deux parallélépipèdes seraient divisés en une infinité de parallélépipèdes égaux, voir le n° 117.

186. REMARQUE. Il est presque superflu de faire observer que deux parallélépipèdes rectangles de même hauteur sont entre eux comme leurs bases.

En effet, soient deux parallélepipèdes rectangles P, Q; que le premier ait pour base le rectangle A B (fig. 105), et le second le rectangle L D; si, après avoir partagé A B en 12 pețits rectangles, on trouve que CD en contient 4, les deux parallélépipèdes qui auront pour bases AB, C D, et dont la hauteur sera mesurée par EF seront entre eux comme 12 est à 4, ...

On comprend qu'il serait possible de placer sur AB 12 parallélépipédes, qui auraient tous pour hauteur EF, et pour base le carré abed; CD pourrait servir de base à 4 de ces parallélépipédes, etc...

#### MESURE DES VOLUMES

187. Pour se faire une idée exacte des solides ou volumes, on choisit un volume quelconque pour servir de terme de comparaison, lequel est le plus souvent un cule, c'est-à-dire un parallélépipède rectangle dont les trois dimensions sont égales à une certaine mesure de longueur, comme un mètre, un décimètre, un centimètre...

Nous avons vu (90) que, pour évaluer les surfaces ou l'endeue à deux dimensions, on les rapportait à un certain eard dont la longueur linéaire du côté était déterminée; les volumes ayant les trois dimensions, doivent être rapportés à une mesure qui les ait aussi; le cube ou le carré-carré a cette propriété; supposons que le côté. d'un carré soit 2, sa surface sera exprimée par 4; le

côté d'un cube étant aussi 2, son volume sera exprimé par  $8 = 2 \times 2 \times 2$ .

188. TH. La solidité d'un parallélépipède rectangle est égale au produit de sa base par sa hauteur.

Sor. Supposons que la base du parallélépipède est le rectangle A B CD (fig. 106), et sa hauteur D G; soit (X) le cube qu'on a choisi pour terme de comparaison, doin les trois dimensions sont égales à ab; supposons que ab est contenu sur A B 4 fois et 3 fois sur A D; tirant par ces divisions des parallèles à D A et à B A; ou partagera e rectangle A B C D en 12 petits carrés doit les côtés seront égaux à ab côté de la base du cube (X); d'où it suit qu'on pourrait placer sur le rectangle A B C D, 12 cupes égaux à (X).

Supposons enfin que le côté a b du cube est contenu 3 fois sur la hauteur DG du parallétépipéde; it s'ensuit que le volume de ce solide égale 3 fois 12 ou 36 fois celui du cube (X), cela est évident : que l'on se représente une surface restangulaire couverte exactement par 12 briques.... 3 assises pareilles de mêmes briques en contiendront 36.

189. REMARQUE. La solidité d'un parallélépipède est égale au produit de sa base par sa hauteur.

Car, il a été prouvé qu'un parallélépipède quelconque est équivalent à un parallélépipède rectangle dont la base est équivalente à la sienne (183), et qui est de même hauteur que lui; or, il est démontré (188) que la solidité d'un parallélépipède rectangle est égale au produit de sa base par sa hauteur. Donc.

190. REMARQUE DEUXIÈME. Tout prisme triangulaire est la moitié d'un parallélépipède.

Soit le prisme triangulaire ABCEF (fig. 107), qui a pour base le triangle BCD; ce triangle est évidemment la moitié du parallélogramme ABCD partagé en deux triangles égans par la diagonale BC; si done on formait sur le parallélogramme A B DC un parallélépipède qui ett ûne hauteur égale à celle du prisme BCF; ce parallélepipède serait en solidité le double de ce prisme; or, ha solidité du parallélépipède est égale au produit de sa base, moité de celle du prisme égale au produit de sa base, moité de celle du prisme égale au produit de sa base, moité de celle du prisme égale au produit de teur est la moité du parallélépipède.

1911. Remanque moissimm. Un prisme quelconque peut étre partagé en autant de prismes triangulaires de mêmu the partagé en autant de prismes triangulaires de mêmu proportione qui lui sert de base; mais la solidité d'un prisme triangulaire est égale au produit de la base par sa lautteur; donc la somme de tous les prismes partiels qui ont même hauteur est égale au polygone qui leur sert de base, multiplié par la hauteur commune. Or, ce polygone est la base du prisme donné, donc la solidité de tout prisme est égale au polygone qui lui sert de base, multiplié par sa hauteur.

OBSERVATION. De ce qui précède, il suit que deux prismes qui ont des bases équivalentes sont entre eux comme leurs hauteurs; et réciproquement, si leurs hauteurs sont égales, ils sont entre eux comme leurs bases.

192. Tn. Un plan abcd qui coupe une pyramide ABCDK (fig. 108) parallèlement à la base ABCD, coupe tous les côtés AK, BK.... de cette pyramide ainsi que sa hauteur en parties proportionnelles, et les polygones abcd, ABCD sont semblables.

Sot. Par hypothèse, les plans ab e d, A BCD sont parallèles, leurs intersections ab, A B par un troisième plan AB K sont aussi parallèles (163); d'ailleurs, prenaut isolément le triangle A BK; ab, parallèle à sa hase A B, coupera ses deux còtés A K. B K en parties proportionelles (48); if en est semblablement de b e par rapport

à BC.... de sorte qu'on a AK : aK :: BK :: CK :: cK... quant à la hauteur KO de la pyramida b, tirant BO de tbo dans les deux plans parallèles, on a le triangle BKO, lequel donne BK : bK :: OK :: oK... car. BO et bo sont parallèles comme intersections de deux plans parallèles par un troisième qui est BKO.

Puisque ab, A B et BC, bc sont paralleles, l'angle A B C = abc; l'angle B CD = bcd... ces angles ayant leurs cotés parallèles et leurs ouvertures tournées dans le même sens (45); donc les polygones A B C D, abcd ont leurs angles égaux chaeun à chaeun, et les côtés homologues proportionnels; donc ils sont semblables

193. REMARQUE. Scient deux pyramides ABCDK, EFGK qui ont leur sommet en un même point K, dont la hauteur est la même, c'est-à-dire que leurs bases se trouvent dans un même plan, s' on coupe ces pyramides par un même plan parallèle à leurs bases, les sections abcd, etg seront entre elles comme les bases ABCD, EFG.

Car les polygones ABCD, abcd, étant semblables, leurs surfaces sont entre elles comme les carrés des côtés homologues AB, ab; mais AB: ab: KA: KA, donc

ABCD: abcd:: KA: Ka; par la même raison EFG:

 $efg: \overline{KF}: \overline{Kf}; or, par hypothèse, le plan qui passe par$ abed, <math>efg est parallèle aux basse des pyramides; on a aussi KA: Ka:: KE: Ke, done ABGD: abed::EFG: <math>efg: done les sections abed, efg: sont entre elles comme les bases ABGD, EFG.

194. Il suit des démonstrations qui précèdent, 1° que deux pyramides qui ont des bases équivalentes et des haiteurs égales sont équivalentes; que l'une d'elles soit droite et l'autre oblique, n'importe.

En effet, si les bases A BCD, EFG de deux pyramides

ayant même hanteur sont équivalentes, on peut se figurer ces pyramides comme composées l'une et l'autre d'un même nombre de tranches, toutes d'une égale épaiseur; ces tranches prises dans l'une et l'autre pyramide à destances égales du sommet commun K, seraient, comme il vient d'être démontré, équivalentes; d'où il suit que la somme des tranches d'une pyramide serait, équivalente à celle des tranches de l'autre pyramide.

2º Que deux pyramides qui ont des bases équivalentes

sont entre elles comme les hauteurs.

3º Que si leurs hauteurs sont 'égales, elles sout entre elles comme leurs bases.

Il est bon de faire observer qu'il faut supposer que la hauteur de ces tranches est tonjours inférieure à telle épaisseur que l'on pourrait assigner.

195. Тн. Le volume d'une pyramide est égal an pro-

duit de sa base par le tiers de sa hauteur.

Soil. Soit le cube ABCDEFGH (fig. 109); construisons sur la base EFGH la pyramide EFGHK, de manière que ses quatre faces latérales EKF, GKH..... soient égales entre elles, et que sa hauteur KO soit la moitié de BF celle du cube.

Concevons que, sur la base supérieure A BCD du cube, on ait formé une pyramide tout à fait pareille, laquelle ayant son sommet en K, sa hauteur doit être aussi la moitié de BF, etc.

Après qu'on y aura un peu réfléchi, on comprendra qu'il est possible d'établir sur les six carrés qui forment le cube six pyramides égales, qui toutes auront leur sommet en K, et pour hauteur la moitié du cube, laquelle est égale à KO.

La somme des volumes de ces six pyramides est évidemment équivalente au volume du cube; or, ce volume est égal au produit de la base EFGH par la hauteur BF;



chacune de ces pyramides étant le sixième du cube, elle a pour mesure sa base, égale à EFGH, par le sixième de BF, ou par le tiers de KO, moité de BF; mais KO mesure sa hauteur, donc chacune de ces six pyramides a pour mesure le carré ou la face du cube, qui lui sert de base par le tiers de sa hauteur.

Observations. Si l'on éprouve quelque embarras pour bien saisir l'arrangement de la figure, on taillera dans une matière facile à couper du liège, par exemple, six pyramides ayant toutes pour bases des carrés égaux, et pour hauteur la moitié du côté de ces carrés; réunissant toutes ces pyramides de façon que leurs sommets se trouvent en un même point K, leur ensemble formera un cube.

196. Remanque. Au premier abord, la démonstration qui précède semble ne convenir qu'à un cas particulier, celui où la pyramide a pour base un carré, et pour hauteur la moitié du côté de ce carré; prouvons cependant que le théorème est toujours vrai, et que, quelle que soit la pyramide dont la hauteur et la surface de la base soit données, le volume de cette pyramide est invariablement égal au produit de sa base par le tiers de sa hauteur; ou par le tiers du produit de sa base par sa hauteur.

Soit une pyramide B, dont la base est exprimée par 7, et sa hauteur par 2; je la compare à une pyramide C, qui aurait pour base un carré dont le côté serait 4, et la hauteur 2, cette pyramide serait le sixième d'un cube, et sa solidité égalerait 16 surface de la base par  $\frac{2}{3}$  ou base de la pyramide B étant 7, sa solidité sera  $7 \times \frac{2}{3} = \frac{41}{3}$ ; les solidités des deux pyramides sont donc entre elles :  $\frac{23}{3} : \frac{14}{3}$  ou :: 32 : 14; ou to de la pyramides sont donc entre elles :  $\frac{23}{3} : \frac{14}{3}$  ou :: 32 : 14; ou

:: 16:7; les hauteurs des deux pyramides étant égales, rien ne s'oppose à ce que l'on considère la base de la pyramide B comme lés <sup>17</sup>/<sub>46</sub> de la base de la pyramide C.

197. OBSERVATIONS. Concluons de ce qui précède :

1° Que toute pyramide est le tiers du prisme de même base et de même hauteur.

2º Que deux pyramides de même hauteur sont entre elles comme leurs bases; et réciproquement si leurs bases sont égales, elles sont entre elles comme leurs hauteurs.

198. Rismanora. Tout polyèdre pent être partagé en un certain nombre de pyramides; on y parvient de plusieurs manières: 1º Si l'on place le sommet commun des pyramides partielles dans l'intérieur du polyèdre, on aura autant de pyramides que celui-ci aura de faces. 2º Si l'on fait passer les plans de division par le sommet et les arètes d'un même angle solide, on aura alors autant de pyramides partielles que le polyèdre aura de faces non compris les angles plans qui formeront l'angle solide.

199. REMARQUE DEUXIÈME. Pour évaluer le volume d'un polychre irrégulier quelconque, il faut le décomposer en pyramides, en procédant comme il est dit ci-dessus; après quoi, calculant successivement les volumes de ces pyramides (195), la somme des résultats obtenus exprimera le volume du polyèdre donné.

200. Th. Deux polyèdres semblables sont entre eux comme les cubes des côtés homologues.

Sor. Supposons le cas de deux pyramides semblables ABCDK, abck (fg. 108), et concevons que la plus petite a été introduite dans la plus grande, de manière qu'elles ont l'une et l'autre leur sommet en K, et que toutes leurs faces homologues coincident.

Il a été démontré que tous les côtés de la grande

pyramide ABCDK, ainsi que KO, qui mesure sa hauteur sont coupés en parties proportionnelles par le plan qui passe par la base abcd de la petite pyramide; de sorte que l'on a cette longue suite de proportions : KB: Kb :: KC :: Kc, ou bien encore, à cause des trian-

gles semblables, KB : BC :: Kb : bc.

Considérant la hauteur KOde la grande pyramide, compée en o par le plan a b cd; après avoir tiré BO et bo, on a KO : Ko :: KB : Kb; mais KB : Kb :: AB : ab, cl par conséquent \( \frac{1}{3} \) KO: \( \frac{1}{3} \) Ko:: AB: ab.

Les bases ABCD, abed des pyramides étant des polygones semblables, elles sont entre clles comme les carrés de leurs côtés homologues (114); on a donc : -

Or, pour avoir la solidité des deux pyramides, il faut multiplier la base ABCD de la première par - KO, et abcd celle de la seconde par 1 Ko; multipliant donc les deux proportions terme à terme, il vient

$$ABCD \times \frac{1}{5}$$
 KO:  $abcd \times \frac{1}{5}$  Ko::  $AB: ab$ .

Done deux pyramides semblables sont entre elles comme les cubes de leurs côtés homologues,

201. Tu. Deux polyèdres semblables sont entre eux comme les cubes de leurs arêtes, ou de leurs côtés homologues.

Sor. Deux polyèdres semblables A, B peuvent être partagés en un même nombre de pyramides semblables chacune à chacune; or, les pyramides semblables sont entre elles comme les cubes des côtés homologues (100), donc chaque pyramide du premier polyèdre sera à celle qui hii correspond dans le second, comme le cube de l'un

de ses côtés est au cube du côté homologue de l'autre pyramide....

Prenant donc une arête homologue dans chaque pyramide, 'et faisant le cube de toutes ces arêtes, on aura une suite de rapports égaix qui seront les mêmes que ceux des pyramides; d'où il suit que la somme des pyramides composant le polyèdre A, est à celle des pyramides qui forment le polyèdre B, comme le cube d'une arête quelconque du premier est au cube de l'arête homologue du second.

202. Pour ce qui est des surfaces des polyèdres, elles se mesurent et se calculent comme celles des triangles, des rectangles; ces surfaces, en effet, ne sont pas autre chose que des figures planes, circonscrites par des lignes droites.

Ainsi, la surface d'un prisme est égale à la somme des surfaces des parallétogrammes qui forment sa surface convexe, plus les surfaces des polygones qui lui servent de bases.

La surface de la pyramide est égale à la somme des triangles qui sont formés autour de sa base, plus la surface de cette base.

### SIXIÈME PARTIE.

### DES CORPS RONDS.

203. On appelle corps ronds, des volumes qui sont censés produits par la révolution d'un rectangle, d'un triangle, la demi-circonférence d'un cercle....

Il a plusieurs sortes de corps ronds, mais il ne sera question dans ccs élémens que du cylindre droit, du cône droit et de la sphère.

### LE CYLINDRE,

204. Le cylindre (fig. 110) est censé engeudré par un rectangle P Q H L, qui tourne, à la manière d'une porte sur ses gonds, autour d'un de ses côtés P Q resté fixe; pendant ce moment, le côté P L décrit le cercle E G F, tH Q qui lui est opposé décrit en même temps le cercle A B C D; H Q et P L étant égaux comme côtés opposés d'un même rectangle, il s'ensuit que les cercles E G F, A B C D sont égaux.

Quant au troisième côté mobile LH, il trace la surface convexe ou latérale du cylindre; on conçoit que tous les points de cette ligne décrivent autant de cercles, tous égainx et parallèles à ABCD et EGF, ces derniers cercles s'appellent les bases du cylindre; la ligne immobile P Q, qui passe par le milieu de ces bases, est l'axe du equindre.

Toute section faite par un plan qui coupe le cylindre perpendiculairement à son axe, est un cercle égal à ceux qui forment ses bases.

Toute section faite par un plan qui passe par l'axe est un rectangle double du rectangle générateur PQLH.

205. Tu. La surface convexe d'un cylindre est égale au produit de la circonférence de sa base par sa hauteur.

Sor. Représentez-vous la surface convexe du cylindre comme formée de parallélogrammes rectangles infiniment étroits.

Ou bien encore concevez le cylindre comme inscrit dans un prisme droit ayant même hauteur que lui, et d'out la surface convexe est formée de rectangles infiniment étroits, et tous égaux entre eux; le polygone qui servirait de bæs à ce prisme différerait d'une quantité infiniment petite de la circonférence du cercle qui sert de base au cylindre; or, pour avoir la surface convexe d'un prisme droit, il fant multiplier la somme des bases des rectangles qui la forment par la hauteur du prisme, laquelle est égale à celle de tous ces rectangles; mais la somme des bases de tous ces rectangles est égale au contour du polygone qui sert de base au prisme; puisqu'il est convenu que ce polygone différe de si peu que l'on voudra du cercle qui sert de base au cylindre, il s'ensuit:

Que la surface convexc d'un cylindre est égale au produit de la circonférence du cercle qui lui sert de base par sa hauteur.

Connaissant le diamètre du cylindre et sa hauteur, on calculera la circonférence de sa base comme il est enseigné, nº 145, et l'on multipliera le résultat par le nombre qui exprime la hauteur du cylindre....

Soit 9 le diamètre du cylindre donné, 5 sa hauteur, on aura 7:22::9:x.

Multipliant les moyens l'un par l'autre, et divisant le produit 198 par l'extrême 7, il vient 28,285 pour la circonférence de la base; ce nombre multiplié par la hauteur 5; donne 141,425, nombre qui exprime la solidité du cylindre.

REMARQUE. Puisque la surface convexe du cylindre égale la circonférence de sa base par sa hauteur, on comprend que cette surface est équivalente à celle d'un rectangle ayant pour base cette-circonférence développée, et pour hauteur celle du cylindre.

206. Tn. La solidité d'un cylindre est égale au produit de sa basc par sa hauteur.

Sot. Il vient d'être démontré (205), qu'un cylindre peut être assimilé à un prisme de même base et de même hauteur que lui; or, la solidité d'un prisme est exprimée par le produit de sa base par sa hauteur; donc la solidité du cylindre est aussi égale au produit de la surface qui lui sert de base par sa hauteur.

Soit 9 le diamètre du cylindre donné, 5 sa hauteur; la circonférence du cercle qui lui sert de base est 198 (205), dont la moitié 99 multiplicé par 4 — ou 4, 5 le rayon (135) produit 445,5 pour la surface du cercle, et ce dermier produit multiplié par 5, la hauteur du cylindre donne 2227,5 pour sa solidité.

Le cylindre pouvant être assimilé à un prisme, il s'ensuit: 1' que des cylindres de bases et de hauteurs égales sont égaux; 2° que des cylindres à bases égales sont entre eux comme leurs hauteurs, et vice-versa des eylindres de même hauteur sont entre eux comme leurs bases.

Quand on a calculé la surface convexe d'un cylindre,

on a sa surface totale en y ajoutant celle des cercles qui forment ses bases parallèles (135).

### LE CÔNE.

207. Le cône est produit par la révolution d'un triangle rectangle FOB (fig. 11), qui est censé tourner
sur un de ses côtés FO, tandis que l'autre côté OB de
l'angle droit trace un plan circulaire ACBD; pendant
ce mouvement l'hypoténuse FB décrit la surface convess
du cône.

Le plan circulaire ACBD s'appelle la base du cône, le point F en est le sommet; la perpendiculaire FO qui tombe sur le centre O de la base est l'are du cône; cette ligne mesure aussi sa hauteur; FB est le côté ou l'apothème du cône.

Toute section aebd faite par un plan perpendiculairement à l'axe est un cercle dont le plan est parallèle à la base ACBD.

Si du cône FACBD on retranche le petit cône Fach d, le volume compris entre les cercles parallèles a chd, ACBD, qui reste, s'appelle cône tronqué ou trone de cône.

On pent supposer qu'il est décrit par la révolution du trapèze o O bB roctangle en o et en O, et tournant autour de oO; les côtés parallèles ob, OB décrivent les cercles acbd, ACBD, et bB le quatrième côté du trapèze décrit la surface convexe du tronc.

La ligne immobile oO est l'axe ou la hauteur du tronc; les plans circulaires acbd, ACBD en sont les bases, et bB le cote.

208. Tn. La surface du cône est égale à la circonférence de sa base multipliée par la moitié de son côté. Sor. Le cône est à la pyramide de même hauteur que lui et qui a une base équivalente à la sienne comme le cercle est au polygone régulier circonscrit, ou enfin comme le cylindre est au prisme régulier de même hauteur qui l'enveloppe.

Supposons donc un cône A B CF (fig. 112), dont on a divisé la circonférence AB C... de la base en un très grand nombre de parties égales, ab, b, c, cd, d, e.... du sommet F, et par ces points de division si l'on tire les droites Fa, Fb, Fc, Fd... on aura les figures aFb, bFc, cFd... lesquelles différeront de bien peu des triangles qui auraient leur sommet en F, leurs côtés égaux à Fa, Fb.... et pour bases les très petits arcs  $a^b$ ,  $b^c$ .... lesqueles cornt presque égaux à leurs cordes.

C'est-à-dire que dans ce cas le cône se trouverait converti en une pyramide régulière de même base et de même hauteur que lui.

or, chacun des petits triangles a F b... a pour mesure sa base ab par la moitié de sa hauteur (106), mais il est évident que cette hauteur est égale au côté du cône; il est encore évident que la somme des bases de tous les petits triangles est égale à la circonférence A B C... de la base du cône; donc la somme des surfaces de tous les petits triangles s'obtient en multipliant la circonférence A B C... par la moitié du côté du cône; donc la surface convexe d'un cône est égale au produit de la circonférence de sa base nar la moitié de sa hauteur.

209. Tr. La surface convexe d'un tronc de cône ABCD (fig. 113) est égale à la demi-somme des circonférences de ses deux bases AB, CD.

Sor. Par B, un des points de la circonférence de la base inférieure et perpendiculairement à BF, menez la ligne BI, égale à la circonférence AB... supposée, développée; par le point D, et toujours perpendiculairement.



à BF, menez DG égale à la circonférence CD... tirez GI, vous aurez le trapèze BDGI dont les bases parallèles seront BI et DG, et qui sera équivalent en surface au tronc ABCD; pour calculer cette surface, tirez BG, vous aurez les deux triangles BGI, BGD qui, pris ensemble, valent le trapèze.

La surface du premier est égale à sa base BI par la moitié de GH; ou, ce qui revient au même, elle est égale à GH par la moitié de BI.

Par construction, BD étant perpendiculaire sur DG, l'aire du triangle BGD sera égale à sa hauteur BD multipliée par la moitié de DG sa base; enfin, on aura: sur face du trapèze BDGI = GH × - BI + BD × - DG; mais BD et GH, perpendiculaires sur BI par construction, sont parallèles; de plus, elles sont comprises entre les bases parallèles DG, BI du trapèze, donc elles sont egales (46), on peut donc les substituer l'une à l'autre, et pour lors l'expression ci-dessus deviendra:

surface du trapèze = BD ou DG  $\times$  ( $\frac{1}{2}$ BI +  $\frac{1}{2}$ DG; or,  $\frac{1}{2}$ BI +  $\frac{1}{2}$ DG, c'est la même chose que BI + DG.

Donc la surface convexe du tronc est égale à la demisomme des circonférences de ses bases parallèles par BD son côté.

210. REMARQUE. Si l'on joint le sommet F du cône avec le point I, on aura le triangle BFI, dont la surface est égale à BI sa base par ½ BF sa hauteur; BF, par construction, étant perpendiculaire sur BI; BF est le en côté du cône, et BI en est la base développée; donc la surface convexe du cône et celle du triangle BFI sont équivalentes.

Il suit de cette remarque que, non seulement la surface du trapèze BDGI est équivalente à celle du tronc,

mais encore, que tout trapèze, tel que B dg I est équivalent en surface à tout tronc de cône compris entre deux cercles parallèles AB,  $\epsilon d$ .

211. Th. Le volumeou la solidité d'un cône est égale au produit de la surface de sa base par le  $\frac{4}{5}$  de sa hauteur.

Sor. Il est prouvé (208) qu'un rône peut être assimilé à une pyramide de même base et de même hauteur que lui; or, il est démonté (195) que la solidité de la pyramide est égale au produit de sa base par le tiers désa hauteur, donc il en est pareillement de la solidité du cône, qu'il soit droit ou oblique; dans ce dernier cas, il doit être assimilé à une pyramide oblique.

212. PROBLEME. Calculer la solidité d'un tronc de cône droit à bases parallèles.

Sol. Soit ABCD le tronc de cône droit (fig. 113); prolongez les côtés AC, BD jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en F; vous aurèz le cône entier AFB, dont la solidité est égale à la surface du cercle AB qui lui sert de base par - FO sa hauteur.

Calculez de la même manière la solidité du petit cône CFD en multipliant sa base CD par  $\frac{t}{3}$  Fo sa hauteur, et retranchez le produit obtenu de la quantité qui exprime la solidité du cône total AFB, le reste exprimera celle du trone ABCD.

## LA SPHÈRE

213. 1º La sphère est un solide terminé de tous côtés par une surface courbe dont la courbure est uniforme.

On peut se représenter la sphère comme engendrée

par la révolution d'un demi-cercle B C A, (fig. 114) tournant autour de son diamètre A B, on comprend que tous les points de la surface produite dans ee mouvement par l'arc B C A seront également éloignés du centre O.

2° Le rayon de la sphère est le même que celui du demicercle générateur : il mesure la distance qu'il y a du centre du volume à un point quelconque de sa surface.

Le diamètre est une ligne qui passe par le centre du volume, et se termine de part et d'autre à sa surface.

Le diamètre prend quelquesois le nom d'axe (d'essieu); alors il représente une ligne qui passe par le centre de la sphère, et sur laquelle celle-ci est censée tourner.

3º Parmi les cercles que l'on peut tracer sur la surface de la sphère, on distingue les grands et les petits.

. Les grands eercles sont ceux dont les plans partagent la sphère en deux parties égales, et dont le centre est au même point que celui de la sphère: tel est le cercle CFDG qui, comme la sphère ACBD, a son centre en O.

Les petits cercles de la sphère sont tous ceux qui n'ont pas leur centre au même point que celui de la sphère, et dont les plans partagent celle-ei en deux parties inégales.

4° L'aze d'un eerele grand ou petit est la ligne imaginaire qui passe par son centre, et qui est perpendiculaire à son plan : A B (fig. 414), qui passe par le centre O du cercle CFDG, perpendiculairement à son plan, est l'axe de ce cercle.

Les pôles d'un cercle sont les extrémités de son axe.

5º On appelle fuscau, la partie de la surface de la sphère comprise entre deux demi-eirconférences de grands cereles qui ont un diamètre commun. CBDF (fig. 114) est un fuscau: eet espace est comprisentre les deux demicirconférences CBD, CFD, lesquelles ont pour diamètre commun la ligne COD. 6º On appelle coin ou onglet sphérique, la partie du volume de la sphère comprise entre les plans de deux demi-grands cercles qui ont un diamètre commun.

La partie solide de la sphère BCAD comprise entre les plans des deux demi-cercles CBD, CFD, qui out le diamètre commun COD est un coin; une tranche de melon représente assez bien un coin sphérique.

7° On appelle zone de la sphère, la partie de la surface comprise entre les circonférences de deux cercles grands ou petits dont les plans sont parallèles; la hauteur d'une zone est la distance comprise entre les plans des deux cercles qui la déterminent.

8º La calotte sphérique est la partie de la surface de la sphère qui en est détachée par la circonférence d'un seul cercle,

9º Le segment sphérique est la portion du solide de la sphère comprise entre les plans de deux cercles qui lui servent de bases; si l'un des plans devient tangent à la surface de la sphère, le segment est égal à la solidité de la calotte, qui a même surface sphérique que lui.

10 Le secteur sphérique est une espèce de cône, qui a son sommet au centre de la sphère, et dont la base est une calotte de celle-ci.

On peut concevoir un secteur sphérique comme engendré par un secteur circulaire, tournant autour d'un rayon de la sphère; dans ce cas, l'arc qui mesurerait la largeur de la calotte serait le double de celui du secteur circulaire générateur.

214. Tr. La section de la sphère par un plan à une distance quelconque du centre est toujours un cercle.

Sor. Soit la section A HGE (fig. 414); du point O centre de la sphère, abaissez sur ce plan la perpendicibaire O K; et par tous les points A, H, G, E, et le centre O, mencz les lignes O A, O H, O G, O E, ces lignes seront

égales comme rayons d'une même sphère; de plus, étant obliques à la perpendiculaire OK, elles s'en écarteront d'une même quantité; donc la courbe AHGE est un cercle; puisque tous ses points sont également éloignés du point K.

215. Remarque. 1. Si la section passe par le centre de la sphère, elle aura pour rayon celui de la sphère; d'où il suit que tous les grands cercles sont égaux entre eux.

2º Deux grands cercles se coupent toujours en deux parties égales; car, ayant l'un et l'autre leurs centres au même point que celui de la sphère, leur intersection commune est un diamètre.

216. TH. Dans tout triangle sphérique un côté quelconque est plus petit que les deux autres.

Soi. Soit un triangle ABD (fig. 145) formé sur la surface de la sphère par trois arcs de grands cercles AD, AB, BD, et que pour cela on appelle triangle sphérique; soit, en C, le centre de la sphère dont ce triangle est censé faire partie; si par le centre C et les arcs AD, AB, BD, on fait passer trois plans, il en résultera l'angle trièdre C formé par les trois angles plans ACB, BCD, ACD; or, il a été démontré (171) que la somme de deux angles plans, qui forment un angle polyèdre est plus grande que le troisième; donc la somme des arcs AB, BD, qui mesurent les ouvertures des angles ACB, BCD (78), est plus grande que l'arc AD, qui mesuren'angle ACD, etc.

217. Th. Le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, pris sur la surfacede la sphère, est mesuré par l'arc de grand cercle qui passe par les deux points.

Sor. Sil'on objectait que, pour aller sur la surface de la sphère du point A au point B, le chemin le pluscourt n'est pas l'arc A D, mais que c'est par B point en dehors de A D que passe le chemin le plus court. Pour toute réponse, par les points A,B, B,D, on ferait passer deux arcs de grand cercle, et l'on continuerait la démonstration comme dans le théorême précédent.

218. Remarque. Si l'on soutenait que le plus court chemin entre A et D (fig. 116) est mesuré par un arc de petit cerele ACD de la sphére; par les mêmes points, on ferait passer un arc de grand cercle ABD; il est évident, saus démonstration, que l'arc ABD est plus court que l'arc ACD; cela provient de ce que les rayons des grands cercles sont égaux à celui de la sphére; les rayons des petits cercles sont au contraire toujours plus courts que ceux des grands cercles ; or, plus le diamètre d'un cercle est grand, plus l'arc de sa circon-férence, qui mesure un certain angle, approche de la ligne droite.

219. Problème. D'un point donné sur la surface d'une sphère, tracer une circonférence de cercle d'un rayon donné.

Sor. Soit (fig. 117) C le point donné, AD le rayon que doit avoir la circonférence; d'un point quelconque O, et avec un rayon O C égal à celui de la sphere, tracez une circonférence ABFH... et portez sur cette circonférence, du point A au point B, la corde AB double du rayon donné AD; du centre O abaissez une perpendiculaire sur AB (30), ce rayon coupera AB et l'arc ACB en deux parties égales (74).

Ensuite, faites en bois, métal, un arc de cercle CB d'un rayon égal à CO; et du point donné C comme centre, et avec l'arc CB servant de rayon, décrivez avec la pointe fixée vers B une circonférence entière; elle satisfera aux conditions du problème, car tous les points de la circonférence A D B seront également distans du point donné C....

S'il était demandé de décrire sur une sphère la cir-

conférence d'un grand cercle, en prenant pour centre un point H, on procéderait de la même manière: en effet, connaissant le diamètre G F de la sphère, de son milieu O, pris pour centre, on décrirait une demi-circonférence F H G, que l'on partagerait par la moitié; l'are H G donnerait la longueur et la courbure de l'arc qu'il conviendrait d'employer pour décrire la circonférence demandée.

220. Paonixis. Un cercle étant donné sur la surface de la sphère, trouver le point de cette surface qui est également éloigné de tous ceux de la circonférence de ce cercle; ou, ce qui revient au même, trouver un des pôles de ce cercle.

Sor. Soit ABDC le cercle donné (fig. 118); divisez par un procédé quelconque sa circonférence en quatre parties égales; après quoi, au moyen d'une bandelette fletible, joignez les points AD et BC; le point O où ces arcs se couperont sera le pôle demandé.

221. Tu. La surface de la sphère est égale au produit de son diamètre par la circonférence d'un de ses grands cercles.

Sot. Afin d'arriver plus sûrement à la démoustration définitive, que la surface d'une spliére ACDBEF (fig. 119) peut être considérée comme engendrée par la révolution d'un polygone ACDB d'une infinité de côtés (1), tournant autour du diamètre AB du cerele circuscrit; faisons observer que, pendant ce mouvement, les côtés AC, CD, DB... de ce polygone décriront des cônes tronqués, excepté les côtés extrêmes ACBE; qui décriront des cônes entiers.

Des angles du polygone baissons sur le diamètre AE,

<sup>(</sup>i) Pour ne pas embroniller la figure, on n'a ici inscrit au cercle que l'octogone.

ou l'axe de rotation, les perpendiculaires CGK, DHF, BOL; il est évident que le triangle rectangle ACG, tournant sur le côté AG, décrira le cône qui aura son sommet en A, et pour base un cercle dont le diamètre sera CK et la hauteur AG (207).

Le côté C D décrira un cône tronqué, dont DF et C K seront les diamètres de ses bases parallèles; il en sera de même du côté DB = CD, et symétriquement placé.....

Il ne reste plus qu'à trouver une règle générale pour calculer les surfaces convexes de ces divers cônes entiers ou tronqués.

Et d'abord, la surface du cône ACGK est égale à circonférence CK  $\times \frac{1}{2}$  AC son côté (208).

Le cône tronqué CDKF a pour mesure (circonférence CK + circonf. DF) × CD son côté (209).

La difficulté consiste maintenant à trouver une méthode qui dispense de calculer une à une les longueurs des diamètres CK, DF, BL....

222. REMARQUE. 1º La surface d'un cône est égale à son côté, multiplié par la circonférence d'un cercle dont le diamètre est la moitié de celui de sa base; et que le plan de ce cercle coupe son côté par la moitié.

Soit ABC (fig. 120), un triangle isocèle qui, tournant autour de la perpendiculaire CO, abaissée sur sa base AB, décri un cône droit; par le milieu D du côté CA, menons DF parallèle à AB; nous aurons (48):

Mais, par construction, CA est le double de CD; donc AB est le double de DF.

Or, les circonférences des cercles sont entre elles comme leurs diamètres (134); donc la circonférence DF est égale à la moitié de la circonférence AB; donc:

Circonférence A B  $\times$  CF moitié du côté du cône = circonférence D F  $\times$  C B.

Mais, circonférence AB X CF représente la valeur de la surface du cône, etc. (208).

2º Que la surface d'un tronc de cône est égale au produit de son côté par la circonférence du cercle, qui est moyenne entre celles de ses bases parallèles avant d'aller plus loin.

Soit le trapèze A B C D (fig. 121); par le milieu des côtés C A, D B, tirez E F, cette ligue sera parallèle aux côtés A B, C D, lesquels par construction sont parallèles entre eux; prolongez C D jusqu'en c et en f, et par les points E, F, faites passer fb, ca perpendiculaires sur A B; vous aurez les triangles a F B, c F D gaux entre eux; d'abord, par construction, F D == F B; puis ils sont rectangles en c et cn a, ct les angles a F B, c F D sont égaux comme opposés par le sommet; donc le troisième angle B égale le troisième angle D, donc les deux triangles syant un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun sont égaux; donc D c == a B; il serait inutile de prouver que a b égale aux i f C.

Retranchant donc de AB les lignes b A et aB, et ajoutant ces quantités à CD, on aura les lignes ba, fd, dout la somme sera égale à celle de AB + CD; or, la surface du côue tronqué est égale au produit de son côté par la demi-somme des circonférences (209), dont AB, CD seraient les diamètres; ou, ce qui est la même chose, cette surface serait égale au côté du tronc par la circonférence, dont le diamètre serait moyen entre AB et CD; et bien, ce diamètre moyen est la ligne EF: car, si vous y faites attention, vous resterez convaincu qu'elle est égale à la demi-somme de AB + CD; donc la surface d'un tronc de cônc est égale à son côté par la circonférence qui est movenne entre ses bases. De ce uni précède cì siuit que

la surface du cône tronqué C DK F (fig. 119) est égale à la circonférence de mn, diamètre moyen entre CK, D F par son côté CD.

223. Ces préliminaires étant bien compris, démontrons directement que la surface de la sphère se calcule en multipliant la somme des côtés du polygone circonscrit par le rayon du cercle inscrit, lequel cercle est censé le générateur de la sphère.

Sot. Sur le diamètre PQ (fig. 122) formons le demipolygone AB L K.... et supposons qu'il tourne autour de PQ comme sur un axe; il vient d'être dit (221) que ce polygone décrira des trones de cônes... le côté AB, par exemple, décrirait un cône tronqué dont les bases parallèles auraient pour rayons les perpendiculaires AF, BH sur l'axe de rotation PQ; or, il vient d'être démontré (224) que la surface de ec trone doit égaler à AB, multiplié par circonférence CG, rayon 'moyen entre AF et BH, c'est-à-dire qu'on a surface du trone, dont AB est le côté = circonférence CG × AB.

Menez AD parallèle AFH; puis tirez CO rayon du cercle inscrit; vous aurez les deux triangles ABD, OCG rectangles en D et en G; CG étant perpendiculaire sur PQ; de plus, ces triangles sont semblables, car ils ont leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun (61); ile rayon OC tombant sur le milieu C de la corde AB est perpendiculaire à cette corde (74); AB parallèle à PQ est perpendiculaire à CG; enfin, OG perpendiculaire à BB est nécessárement perpendiculaire à BD; ces deux triangles étant semblables on en déduit les proportions AB: AD ou FH:: OC: CG:: circonférence OC: circonférence GG; done l'extrême AB x circonférence CG, l'autre extrême = AD ou FH x circonférence OC.

On démontrerait de la même manière que la surface du tronc B L = HO × circonférence OC; on démon-

trerait également que la surface du cône engendré par le triangle rectangle AFP, tournant sur PF, est égale à circonférence OR ou OC, le rayon du cercle inscrit par PF: pour cela on ferait observer que les triangles ORF. APF sont semblables comme ayant leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun; ces triangles donnent done les proportions.

OR : RF :: AP : PF; or, la surface du cône dont A P est le côté = A P × circonférence R F (222) = P F x circonférence OR , rayon du cercle.

Répétant le même calcula pour chacim des côtés du demi-polygone circonscrit, on trouverait que la somme des surfaces des cônes ou troncs de cônes formés par la révolution de ce demi-polygone autour du diamètre PO est égale au produit de ce diamètre par la circonférence du cercle inscrit.

Done, si l'on admet que le périmètre du polygone circonscrit diffère de celui du cercle inscrit, d'aussi peu que l'on voudra, il s'ensuit que la surface de la sphère est égale au produit de son diamètre, multiplié par la circonférence d'un grand cercle. 225. Exemple de calcul. Soit 12 le diamètre d'une

sphère; on aura la circonférence d'un de ses grands cercles au moven de cette proportion. 7:22:12:x (145);  $x = 22 \times 12 = 264 = 37,71;$ 

7: 22: 12: 
$$x$$
 (145);  $x = 22 \times 12 = 264 = 37,71$ ;

multipliant cette dernière quantité par 12 le diamètre, il vient 452,52; nombre qui exprime la surface totale de la sphère qui a été donnée.

226. Remarque. Puisque la surface d'une sphère est égale au produit d'un grand cercle par son diamètre, cette surface est équivalente à celle de quatre grands cercles de la même sphère.

En effet, la surface d'un cercle est égale à la circonfé-

rence, multipliée par la moitié du rayon (135) ou le quart du diamètre; or, la surface de la sphère s'obtient en multipliant la circonférence d'un grand cercle par le diamètre ou 4 demi-rayons; donc la surface de la sphère est égale à la somme de celles de quatre de ses grands cercles.

227. Th. La surface d'une sphère est équivalente à la surface convexe d'un cylindre dont la hauteur et le diamètre de la base sont égaux au diamètre de la sphère.

Sol. La surface convexe du cylindre est égale à la circonférence de sa base par sa hauteur (205); or, si le diamètre de cette base est égal à celui de la sphère, sa circonférence sera un grand cercle de celle-ci; mais la hauteur du cylindre égale le diamètre de la sphère; donc as surface convexe est équivalente à celle de la sphère.

228. REMARQUE. La surface du eylindre étant équivalente à celle de la sphère, elle est égale à quatre fois celle de ses grands erreles; et, si à sa surface convexe on ajoute celles de ses deux bases, on aura pour la surface totale du cylindre six grands cercles de la sphère; de sorte que la surface de la sphère est à celle du cylindre :: 4 : 6, ou comme 2 : 3.

La figure 123 représente un cylindre circonscrit à une sphère S, on voit que le volume de cette sphère ne remplit pas à beaucoup près toute la capacité du cylindre; donc elle lui est inférieure en volume, ce qui va être démontré incessamment.

229. Tr. La surface d'une zone sphérique est égale à la partie du diamètre de la sphère comprise entre les plans des cercles qui lui servent de bases.

Sol. Il a été prouvé (223), que la surface du trone de cône décrite par le côté B L du polygone générateur était égale au produit de la partie HO du diamètre QP comprise entre les rayons BH, LO des cercles qui servent.

Sec. 10, 1500

de base au trouc de cône: or, pour que le théorème soit vrai, il faut se figurer que l'arc CLD (fig. 124)se compose d'une infinité de petits arcs, tels que ad , et que les cordes de ces arcs forment des trones de cônes, dont les bases ab , D H sont extrèmement rapprochés; et toutefois, la surface du tronc décrite par a D est invariablement égale au produit de b H par la circonférence du cercle, dont A B est le diamètre ; au moyen de cette supposition, on conçoit aisément que la surface de la zone fait exactement partie de celle de la sphère.

Lorsque la zone CLAF n'a qu'une base CGF, elle prend le nom de calotte, et sa surface est égale à AG, sa hauteur, multipliée par la circonférence d'un grandcercle.

Il a été démontré (223) que la surface du cône engendré par le côté AP est égale à AP sa hauteur par la circonférence du cercle; supposous que l'arc CLA (fig. 124) est partagé en une infinité de parties... le reste comme ci-dessus (229); donc la surface d'une calotte est égale à sa hauteur par la circonférence d'un grand cerèle.

230. Tn. La surface d'un fuseau sphérique ABCD (fig. 125) est à celle de la sphère comme l'arc CD qui-mesure sa plus grande largeur est à un grand cerele.

Sot. Soit PEFO l'équateur de la sphère; si l'on divise sa circonférence en parties égales EC, CD, DE..., et que par ces divisions et les pôles AB de la sphère on fasse passer des ares de grands cercles BFA, BCA, BDA... on aura autant de inséaux égaux entre eux qu'on aura pratiqué de divisions sur la circonférence PQ; or, la somme de tous ces fuscaux est égale à la surface de la sphère, l'apuelle est égale à la circonférence, PEFQ... multipliée par son diamètre; donc la surface du fuscau ABCD est à celle de la sphère comme CD; circonférence PEFQ...

231. Th. La solidité de la sphère est égale au produit de sa surface par le tiers du rayon.

Sor. Tous les points de la surface de la sphère étant également distans de son centre, si l'on se figure uno infinité de pyramides qui aient toutes leur sommet au centre de la sphère, et que leurs bases infiniment peu étendues font partie de sa surface, de sorte que la somme de ces hases soit équivalente à la surface de la sphère; il est évident que l'on peut considérer toutes ces pyramides comme n'en formant qu'une seule dont la base serait équivalente à la surface de la sphère, et dont la hauteur est égale au rayon de celle-ei; or, la soliduit d'une pyramide est égale au produit de sa base par le tiers de sa hauteur (195); donc le volume de la sphère est égal à sa surface par le tiers de son rayon.

232. REMARQUE, La solidité d'un secteur sphérique est égale à la surface de la calotte qui lui sert de base par le tiers du rayon de la sphère dont il fait partie.

233. REMARQUE DELINIÈME. La solidité d'un segment sphérique est à celle de la sphère commesa surface est à la surface de celle-ci; connaissant done la surface de la sphère, calculez celle du segment on de la zone qui lui sert de surface par la méthode du nº 229, et divisiez le n'sultat par le nombrequi exprime la surface de la sphère.

Soit 12 la surface du segment, 84 la surface de la sphère dont il fait partie; je divise 84 par 12, et le quotient 7 exprime la surface du segment.

234. Th. La solidité d'un cylindre dont la hauteur et le diamètre de la base sont égaux au diamètre d'une sphère est à la solidité de celle-ci comme 3 sont à 2.

Sor. La solidité du cylindre est égale au produit de la surface de sa base par sa hauteur; et la solidité de la sphère est égale à sa surface par le tiers du rayon, ou, ce



qui revient au même, elle équivant à celle de quatre de ses grands cercles; ou bien elle est égaleà la surface d'un grand cercle par  $\frac{4}{3}$  du rayon, ou par  $\frac{2}{3}$  du diamètre ; mais le grand cercle de la sphère équivaut à la base du eylindre, dont la solidité est égale à cette base par  $\frac{8}{3}$  du diamètre ; donc la solidité de la sphère est les  $\frac{2}{3}$  de celle du cylindre.

FIN.



### NOTE

SUR LE THÉORÈME DU NUMÉRO 37, PAGE 14.

Admettons que les lignes ED, G B (fig. 126) sont perpendiculaires sur BD, elles ne peuvent donc jamais se rencontrer: mais les angles D, B étant droits, DB perpendiculaire sur BG mesure la plus courte distance qu'il y a du point D à la ligne B G, cette perpendiculaire mesure en même temps la distance invariable qui règne entre les perpendiculaires GB. ED sur BD; il en est semblablement 'des perpendiculaires af, bq, ch, abaissées de points pris à des distances égales sur DE; pour faire comprendre que les angles a, b, c, d sont droits, on supposerait que la figure est pliée suivant la ligne F1, également distante de AG et de CE; les angles D, B étant droits, D tomberait sur B et pareillement les points a, b, c se confondraient avec f, g, h, car s'il en était autrement, il s'en suivrait que DE est une oblique qui peut rencontrer B G: donc les angles D, a, b, c sont droits, puisque a D B se confond avec f BD, ainsi que baf avec qfa; donc les quatre angles du quadrilatère ABCD sont droits.

# TABLE-

# PAR ORDRE DES MATIÈRES.

----

## PREMIÈRE PARTIE.

|                                                                     | Pages. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Des lignes et de leurs rapports                                     | 4      |
| Définitions et notions préliminaires                                | - 4    |
| Le Plan                                                             | 3      |
| Lignes courbes                                                      | 3,     |
| Angle, ce que c'est                                                 | 3      |
| Angles droits                                                       | - 4    |
| Des triangles                                                       | 6      |
| Des lignes perpendiculaires, et des obliques                        | 8      |
| Parlager une droite en deux parties égales                          | 9      |
| D'un point pris sur une ligne, élever une perpendiculaire           | . 10   |
| D'nn point pris hors d'nne ligne, abaisser une perpendiculaire sur  |        |
| cette ligne                                                         | 10     |
| Fsire un angle égal à un autre.                                     | 41     |
| Égalité des triangles rectangles                                    | 12     |
| Dans tout triangle les côtés éganx sont opposés à des angles égaux. | 12     |
| - Le côté le plus grand est opposé au plus grand angle              | 43     |
| La somme des angles d'un triangle vaut deux angles droits           | - 14   |
| Des lignes parallèles                                               | 16     |
| Denx parallèles à une troisième sont parallèles entre elles         | 22     |
| Les angles qui ont leurs côtés parallèles sont égaux                | 22     |
| Les parties de deux droites parallèles comprises entre parallèles   |        |
| sont égales entre elles                                             | 23     |
| Une droite menée parallélement à la base d'un triangle, coupe les   |        |
| deux autres oftés en parties proportionnelles                       | 24     |

## TABLE

## SECONDE PARTIE.

|                                                                      | Pages.     |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Des figures des polygones                                            | 26         |
| Un parallélogramme pent être partagé en deux triangles               | 27         |
| Les diagonales d'un parallélogramme se conpent réciproquement en     |            |
| denx parties égales                                                  | 28         |
| Un polygone pent être partagé en autant de triangles qu'il a de      |            |
| côtés moins deux.,                                                   | 28         |
| La somme des angles intérieurs d'un polygone est égale à autant de   |            |
| fois deux droits que le polygone à de côtés moins deux               | 28         |
| Des polygones semblables                                             | 29         |
| La ligne qui divise un augle d'un triangle en deux parties égales    |            |
| partage le côté opposé en deux segmens proportionnels                | 30         |
| Trouver une quatrième proportionnelle à trois lignes                 | 31         |
| Deux triangles qui ont leurs angles égaux sont semblables            | 32         |
| Deux triangles sont semblables quand leurs côtés sont parallèles     |            |
| ou perpendiculaires                                                  | 33         |
| Deux triangles sont semblables, lorsqu'ils ont un angle égal, com-   |            |
| pris entre eôtés proportionnels                                      | 34         |
| Propriétés du triangle rectangle                                     | 35         |
| Deux polygones sont semblables quand ils sont composés d'un          |            |
| même nombre de triangles semblables                                  | 38         |
| Faire un polygone semblable à un autre                               | 39         |
| Les contours des polygones semblables sont entre eux comme leurs     |            |
| eôtés homologues                                                     | 40         |
| Du cercle, etc                                                       | 40         |
| Le diamètre divise le cercle en deux parties égales                  | 41         |
| Dans un même eercle, des eordes égales soustendent des arcs          |            |
| égaux.                                                               | 42         |
| Le rayon qui est perpendiculaire à une corde, la partage sinsi que   | - 60       |
| l'arc, en deux parties égales.                                       | 43         |
| Deux parallèles qui coupent la circonférence interceptent des arcs   |            |
| éganx.                                                               | 44         |
| Des angles égaux interceptent des arcs égaux.                        | 45         |
| Un angle dont le sommet est à la circonférence, a pour niesure       |            |
| l'arc compris entre ses côtés                                        |            |
| L'angle qui a son sommet entre le centre et la circonfèrence, a pour |            |
| mesure la moitié des arcs compris entre ses côtés prolongés          |            |
| L'angle dont le sommet est hors de la circonférence, a ponr mesure   |            |
| la moitié de l'arc compris entre ses côtés , diminué de l'arc dont   |            |
| la convexité est tournée vers son sommet.                            | . 49       |
| Par trois points donnés faire passer une girconférence de cercle.    | . 50<br>54 |
| Partager un arc ou un angle en deux parties égales                   | 54         |
| incine un ecreie dans un trangle.                                    | 5.2        |

## TROISIÊME PARTIE.

|                                                                       | Pages. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Des figures considérées relativement à leurs surfaces                 | 54     |
| Deux parallélogrammes de même base et de même hauteur sont            |        |
| équivalens,                                                           | 5.6    |
| La surface d'un triangle est la moitié de celle d'un parallélogramme. | 57     |
| L'aire d'un rectangle                                                 | 57     |
| L'aire d'un parallélogramme                                           | 58     |
| L'aire d'un triangle.,                                                | 59     |
| L'aire du trapèze                                                     | 60     |
| Le carré de l'hypotènuse                                              | 60     |
| Les surfaces des figures semblables sont entre elles comme les        |        |
| carrés des côtés homologues                                           | 64     |
| Faire un carré équivalent à un parallélogramme                        | 67     |
| Faire un carré équivalent à un triangle                               | 68     |
| Faire un triangle équivalent à un polygone                            | 68     |
| Construire un rectangle équivalent à un carré donné                   | 69     |
| Faire un carré équivalent à un carré donné                            | 70     |
| Faire un polygone semblable et équivalent à deux polygones donnés.    | 70     |
| Des polygones réguliers et du cercle                                  | 70     |
| Le côté de l'hexagone est égal au rayon du cercle                     | 71     |
| Inscrire un carré dans un cercle                                      | 33     |
| L'aire d'un polygone régulier                                         | 74     |
| Les contours des polygones réguliers,                                 | 75     |
| Les cercles sont des polygones réguliers                              | 76     |
| La surface du cercle                                                  | 77     |
| Trouver le rapport du diamètre à la cireonférence                     | 77     |
| Calculer la circonférence et le diamètre d'un cercle                  | 81     |
|                                                                       |        |
| QUATRIÈME PARTIE.                                                     |        |
|                                                                       |        |
| Des plans                                                             | 82     |
| Trois points suffisent pour déterminer la position d'un plan          | 83     |
| De la droite perpendiculaire à un plan                                | 83     |
| Des angles plans                                                      | 85     |
| Égalité des angles plans                                              | 86     |
| Deux plans perpendiculaires à une droite ne sauraient se ren-         |        |
| contrer                                                               | 87     |
| Les intersections de deux plans par un troisième sont des droites     |        |
| parallèles                                                            | 88     |
| Des parallèles comprises entre plans parallèles sont égales           | 83     |

| 136                  | LABLE                                            |        |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
|                      |                                                  | Pages. |
| Les anales solide    | f                                                | 90     |
| La somme de deux     | angles plans qui forment un angle trièdre est    |        |
| plus grande que      | le troisième                                     | 90     |
|                      | es qui forment un angle solide est moindre que   |        |
|                      |                                                  | 92     |
|                      |                                                  |        |
|                      | CINQUIÈME PARTIE.                                |        |
| Les maluidres        |                                                  | 95     |
|                      | nt semblables                                    | 97     |
|                      | gaux                                             | 97     |
|                      | pipède les plans opposés sont éganx              | -98    |
|                      | ées par les sommets opposés d'un parallélé-      |        |
|                      | 6                                                | 99     |
|                      | ar deux arêtes opposées d'un parallélépipède le  |        |
|                      | parties égales                                   | 99     |
| Deux parallélépipé   | des qui ent même hauteur et des bases équiva-    |        |
|                      | alens                                            | 99     |
| Denx prismes qui o   | nt des bases et des hauteurs égales sont éganx.  | 100    |
| Tout parallélépipéd  | e oblique peut être converti en uu parallélépi-  |        |
|                      | même base et de même hauteur que lui             | 101    |
|                      | en un parallélépipède rectangle                  | 102    |
|                      | nes                                              | 103    |
|                      | allélépipède rectangle est égale au produit de   |        |
|                      | uteur                                            | 104    |
| Un plan qui coupe    | une pyramide coupe ses côtés en parties          |        |
| proportionnelles.    |                                                  | 105    |
|                      | yramide est égal au produit de sa base par le    |        |
|                      |                                                  | 107    |
|                      | iblables sont entre eux comme les cubes des cô-  | 109    |
|                      | blables sont entre eux comme les cubes de leurs  | 109    |
|                      | buildies sont entre eux comme les cubes de leurs | 110    |
| aretes               |                                                  | 110    |
| 34                   | erritus hanns                                    |        |
| 314                  | SIXIÈME PARTIE.                                  |        |
| Les corps ronds      |                                                  | 112    |
| Le cylindre          |                                                  | 112    |
| La surface convexe   | du cylindre                                      | 113    |
|                      | dre                                              | 114    |
|                      |                                                  | 115    |
|                      |                                                  | 115    |
| Surface d'un tronc e | le cône                                          | 116    |
| Volume du cône       |                                                  | 118    |
|                      |                                                  |        |

| PAR ORDRE DES MATIERES.                                  |    | 13     |
|----------------------------------------------------------|----|--------|
|                                                          |    | Pages. |
| Solidité d'un tronc de cône                              |    |        |
| La sphère                                                |    | 118    |
| Section de la sphère par un plan                         | ٠. | 120    |
| Triangle sphérique                                       |    | 120    |
| Le plus court chemin sur la sphère est mesuré par un arc | de |        |
| grand cercle                                             | ٠. | 121    |
| Tracer sur la sphère une circonférence                   |    | 122    |
| Trouver le centre d'un cercle décrit sur la splière      |    | 123    |
| Surface de la sphère,                                    |    | 123    |
| Surface de la sphère comparée à celle d'un cylindre      |    | 128    |
| Surface d'une zone sphérique                             |    | 128    |
| Surface d'un fuseau sphérique                            |    | 129    |
| Solidité de la sphère                                    | _  | 130    |
| Solidité du secteur sphérique                            |    | 130    |
| - segment                                                |    | 130    |
| Rannort de la solidité du evlindre à celle de la solière | _  | 120    |

FIN DE LA TABLE.

### ERBATA.

### Pages 21, ligne 14, étant, lisez est donc.

- Pages 21, ligne 14, clant, lisez est done.

   22 8, que, lisez da.
- 4- 22 20, soit tournée, ajoutez gourvu que l'un ne soit pas nigu et l'autre obtes
  - 24 24, BIF, lises BFI.
  - 26 14, nonégones, lisea emidago
  - 30 + 12, (fig. 39), lises (fig. 40).
  - 31 1, BDC, liser FAB.
  - 32 28, (57), lisez (55).
  - 35 8, proposition, lises proportion. - 47 - 19, Cangle, lises les angles.
  - 47 BOG, KBH = BOG, lises BOG = EBH.
  - 51 21, en dedans, lisez en dehors. - 52 - 29, équiengles, lisez égaux.
  - 70 23, tous aves, lises vous aures.
  - 70 25, tens mes, fisci sem auris.
  - 76 ABC: abe , ajontez : : AB : ab.
  - 104 6, hauteur DG, lises FG.
  - 110 28, (100), lisez (200).
  - 117 25, m, effoces ce mot.